# HISTOIRE DE LA PAPESSE **JEANNE FIDELEMENT** TIRÉE DE LA...



15.5.272

15 K 5

Juli zed by Google

# HISTOIRE

DELA

# PAPESSE JEANNE

FIDELEMENT TIRÉE

DELA

DISSERTATION LATINE

DE

MR. DE SPANHEIM,

Premier Professeur en l'Université de Leyde

Troisième Edition augmentée.

TOMESECOND.

Avec Figures.



Chez JAQUES VANDEN KIEBOOM.

M. DCC: XXXVI.





# HISTOIRE

DE LA
PAPESSE JEANNE.

III. PARTIE.

#### CHAPITRE I.

Du silence des Grecs & premiérement de celui de Photius.



Es Objections ausquelles on entreprend de répondre, n'ont pas été faites seulement par quelques

Auteurs ignorans, ou par des Esclaves du Siège Romain; il s'est trouvé dans l'une, & dans l'autre Communion des Auteurs également graves & éclairez, qui les Tom. II. A ont

ont adoptées, & qui les ont même apuïées; comme Blondel, Boxhorn, Gessel, Guillaume Cave, &c. parmi les Protestans; & de Launoy dans la Communion de Rome. Il est donc juste d'y répondre, & à cause du poids que leur donnent des Auteurs de ce merite, & parce qu'en y répondant, comme on va faire dans cette Troisième Partie, on espere d'achever de convaincre le Lecteur de la verité de ce Fait.

On peut reduire ces Objections à quatre Classes. La premiere est le silence des Adversaires de l'Eglise Romaine, tels que sont les Grecs à la tête desquels on met le Patriarche Photius contemporain de Benoît III. de Nicolas I. & de quelques uns de ses Successeurs. La seconde est le silence d'Anastase le Bibliothecaire, contemporain de Jeanne, s'il y en a eû une; car non seulement cet Anastase paroît avoir ignoré l'Histoire dont il s'agit, mais il rapporte même depuis Leon IV. certaines choses qui ne. laissent aucun lieu à la Papesse. La p. 205. 206.

# Papesse Jeanne. III. Part. 3

troisiéme est tirée d'une Lettre d'Hincmar Archevêque de Rheims, au Pape Nicolas I. de laquelle on prétend conclure que Benoît fut le Successeur immédiat de Leon IV. Enfin la quatriéme Classe d'Objections, qui occupera toute la quatriéme Partie de cet Ouvrage, est fondée sur la confrontation que l'on fait des Années, des Mois, & des Jours, pendant lesquels les Prédecesseurs & les Successeurs de la Papesse ont siegé, avec les années de l'Empereur Lothaire, & de ses Fils; car on prétend qu'il paroît par cette confrontation, que Marianus, Martin & les autres qui ont fait sieger Jean VIII. deux ans & quelques mois après la mort de Leon IV. & devant l'élection de Benoît III. se sont trompez dans leur calcul. Et c'est principalement sur ce méconte, qu'Allatius, Blondel, de Launoy & le P. Labbe fondent leur Objection.

Pour commencer par celles de la premiere Classe, il est bon de remarquer qu'il ne s'agit ici que du silence des Grecs. On a eû ocp. 207. 208. A 2 casson

casion dans la Seconde Partie de cet Ouvrage de rendre raison du silence des Latins dans le IX. & dans le X. Siécle, & on y reviendra encore à l'occasion d'Anastase.

Il ne s'agit pas non plus, du silence des Chroniques Etrangeres, comme sont celles des Arabes & des Juiss. L'éloignement des Arabes , & le mauvais état de leurs affaires, ne leur ont pas permis de s'instruire de la Succession des Papes; (a) témoin Eutychés Patriarches (à) Alexandrie qui déclare qu'il n'a pas sçû quels ont été les Patriarches de Constantinople depuis Theodore jus-

(a) An. Tom. 11. p. 400. 401.

pes; (a) témoin Eutychés Patriarche d'Alexandrie qui déclare qu'il
n'a pas sçû quels ont été les Patriarches
de Constantinople depuis Theodore jusqu'au tems où il écrit, ni les Patriarches de Rome depuis Agathon, qu'il
apelle Agabius. Et Gregoire AbielFara, qui a poussé son Histoire
jusqu'à l'an 1284. sans avoir rien
sçû des affaires d'Occident, mais
sur tout de celles de l'Eglise Romaine,
quoi qu'il sut Chrêtien. Pour les
Juiss, il est certain que plusieurs
d'entr'eux ont parlé de la Papesse
dans leurs Chroniques, (b) & entr'autres Abraham Zachut qui a
écrit environ l'an 1500, dit ex-

(b) Lib. Juchasin. p. 146.

p. 208.

presse-

pressement que du tems de Lothaire, il y a eu une Jeanne Papesse à laquelle il donne même la sapience en partage, c'est-à dire, en stile Rabbinnique, le savoir & l'habilité. Il y ajoûte les circonstances les plus mémorables de cette Histoire, comme l'accouchement de Jeanne & les précautions qu'on a prises à Rome dépuis cette affaire, comme de se détourner de la ruë, où cet accouchement arriva, & d'éprouver le sexe du sujet Papable, (a) R. David (a) Ze-Ganz rapporte les mêmes choses, mach aussi bien qu'un autre Juif nommé David Ghedalia, quoi que dans le recit que ad ann. ce dernier en fait, il ômette plusieurs xIII. (b. circonstances que les autres ont mar- ara quées, & que par un parachronisme Christ. qui n'est pas surprenant d'un Juif, il Part. II. rapporte le sait à l'an 670. de la Ruine p. 55. de Jerusalem. Arrêtons nous donc aux Auth. Grecs, sur le silence desquels Allatius Schal-& tant d'autres ont bâti leurs tro- bakkabphécs, & sur tout au célébre Pho-bala. p. tius Patriarche de Constantinople.

Il faut convenir de deux choses; l'une que dans tout ce qui nous est

A 3 resté

p. 209. 212.

resté de Photius, on ne trouve rien touchant la Papesse, & que même on y trouve des choses qui paroissent contraires à cette Histoire. L'autre, qu'il n'y a personne de qui il semblat plus naturel d'attendre ce reproche que de Photius qui étoit le plus grand & le plus confiderable Adversaire qu'eût l'Eglise Romaine dans ce Siécle là, car depuis son élevation au Siege Patriarchal de Constantinople, dont on peut voir les circonstances dans l'Histoire du Schisme des Grecs, du Pere Maimbourg, il cût continuellement des affaires avec Nicolas I. & quelques-uns de ses Successeurs. Ce reproche même eû d'autant plus de force dans la bouche de Photius, que c'étoit un homme d'un merite extraordinaire, d'un esprit & d'un discernement à donner du poids à tout ce qu'il disoit, selon le Portrait qu'en fait le même Jesuite.

Desmarets Théologien de Groningue a prétendu répondre à cette
objection, (a) en disant que Photre Blontius étant Eunuque, n'avoit garde de
del p. 47. faire un reproche qui auroit pû lui
p. 213. 214.
attirer

PAPESSE JEANNE. III. Part. 7 attirer quelque risposte desagréable, selon ce mot,

Clodius accusat mœchos, Catalina Cethegum.

Sans avoir dessein de contredire M. Desmarets, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il s'est laissé entraîner, comme plusieurs autres, à l'autorité de Baronius qui a avancé que Photius étoit Eunuque, bien qu'une particularité si considerable n'ait été rémarqué ni par Anastase, ni par le Pape Nicolas I. ni par Adrien, ni par l'Historien Nicetas David, ni par aucun de ceux qui ont écrit contre Photius.

En effet Baronius ne se fonde epist. 49. que sur une certaine Lettre dans inter laquelle celui à qui elle s'adresse, est Photia-expressement traité d'Eunuque; Il nas. prétend qu'elle est adressée à Photius; mais c'est justement le contraire; c'est une Lettre que Photius lui-même a écrite à Jean Patrice Sacellaire, comme on le lit à la tête de cette Lettre, & comme A 4 cela

p. 215.

(a) Rich.
Montacut. Not.
ad eam
Ep. &
Martin.
Hankius
de Script.
Byzant.
Cap.
XVIII.

Num. III. & Jeqq. Bar. T. X.

ann. 868.

N. 45.

cela a été déja remarqué par (a) quelques Auteurs. Il est vrai que Baronius prétend que cette Inscription est renversée, fondé sur ce que le reproche que contient cette Lettre ne peut convenir qu'à Photius qui étoit Eunuque. Mais l'Annaliste supose ici ce qui est en question, au lieu que pour donner quelque sorce à son raisonnement, il devoit prouver d'ailleurs ce qu'il ayance contre Photius.

Et certes on ne voit pas com-

ment une pareille disgrace pouroit être arrivée à Photius; Il ne paroît pas par l'Histoire que ç'ait été de la violence & de la cruauté d'aucun Empereur, comme cela est arrivé à d'autres; & il n'étoit pas assez foible & assez superstitieux pour se traiter ainsi lui-même par dévotion, comme on dit que fit Origene. Il est même souvent échapé à Nicolas I. de traiter Photius d'Adultére & de Fornicateur; ce qui ne pouvoit guéres proprement convenir à ce Patriarche, suposé que Nicolas eût crû de lui la même chose que Baronius. Et pour dire p. 216.

dire encore là dessus quelque chose de plus autentique; Le Synode de Constantinople assemblé contre Photius en l'an 869, prononçant des Anathèmes contre ce Patriarche, dit entre autres choses; Anathème à Photius Adultère & Parricide. Il faut donc chercher une autre raison du silence de Photius.

Allatius pose en Fait que si dans l'Eglise Latine il sût arrivé une avanture telle qu'est celle de la Pa- Bar. ann. pesse, Photius auroit mieux aimé 869. N. crever (ce sont ses termes) que de ne la lui pas reprocher. Et comme cette supposition ne manque pas de couleur, presque tout le monde en a été ébloui & a regardé le silence de Photius comme une bonne preuve de la fausseté de l'Histoire de la Papesse. Cependant ceux qui jugeront de Photius, non sur le rapport de ses ennemis, mais par ses écrits & par sa conduite, ne trouveront pas cette preuve aussi solide qu'elle le paroît d'abord. On voit dans les Lettres où il parle des affaires qu'il avoit avec l'Eglise

Dar zed by Google

glise de Rome, & dans sa conduite, un caractère de modération qui donne lieu de former de lui un jugement bien éloigné de cet emportement qu'Allatius lui voudroit attribuër. La maniére forte & obstinée, pour ainsi dire, dont il se désendit d'accepter la Chaise Patriarchale, quand elle lui fut offerte, & (a) le déplaissr qu'il témoigna, après l'avoir acceptée, n'étoient-elles pas plûtôt des marques bien évidentes d'un csprit modeste & fort éloigné de tomber dans aucun emportement déraisonnable? Il ne parût pas moins moderé dans le reste de sa conduite, puisque dans ses Lettres, on le voit si souvent prier pour ses ennemis, & qu'entr'autres dans une à Anastase le Bibliothécaire, il le met au rang

(b) Epist.
CLXX.
Epist.
CXV. &
CXVII.
CXVIII.
ad. Theodos. Mo-

nach.

(a) Ep.

VI. ad

Patric.

Bardam.

de ses (b) amis, tout passionné que cet Auteur étoit contre lui. Or il n'est pas difficile de concevoir comment étant dans cette disposition, il ne voulut pas sacrifier les personnes des Papes, & la dignité de l'Eglise à sa passion particulière. Sur tout ç'eût été une choie indigne de

de cette modération & de cette équité, qu'on remarque dans ses Ouvrages, de chicaner l'Eglise de Rome sur une erreur de Fait, où ceux qui avoient élû Jeanne n'étoient tombez que par surprise, & par ignorance. A quoi l'on peut ajoûter que l'avanture de la Papesse étant arrivée avant le procès de Photius avec les Papes & n'ayant aucune liaison avec ce qui en faisoit le sujet, on n'eût pû regarder les reproches de Photius que comme un emportement hors de saison. Blondel a raison de dire qu'il ne faut pas s'imaginer (a) que tous ceux qui ont eû des démêlez cr.p.85. avec l'Eglise de Rome ayent pris à tâche de recercher tout ce qui pouvoit être à son desavantage, & ne se soient pas contentez de désendre leur propre cause, sans y intéresser l'honneur de personne. (b) il dit la mê- (b) p. 84. me chose à l'occasion de ceux qui prirent le parti de l'Empereur Othon I. contre le Pape Jean XII. disant qu'il suffisoit aux Partisans d'Othon de bien défendre sa cause, sans

p. 217.

ramasser tout ce qui se pouvoit dire

d'injurieux à l'Eglise de Rome.

(a) Baron. ann. 863.

C'est ainsi que (a) Theutgaut Archevêque de Tréves, Gontier Archevêque de Cologne, Jean de Ravenne & les Evêques d'Italie, dans une Lettre Synodique en usérent envers Nicolas I. lequel ils traitent d'Infracteur des Loix, & d'Hypocrite, sans pourtant intéresser le Siége de Rome. Mais pour prouver ce que je viens de dire il n'est pas besoin d'un autre exemple que de celui de Photius même. N'est-ce pas une chose remarquable que ce (b) Patriarche ayant (b) Photii reçû d'Italie une Lettre Synodale toute pleine d'accusations atroces contre Nicolas I., on ne voie point néanmoins cette Lettre qui nous reste de Photius, non plus que plusieurs autres du même stile qu'il avoit reçûës de di-D'où un Auteur vers endroits. très-habile a conclû que Photius n'étoit pas si animé contre Nicolas &

Richard Montac.

Epist.

p. 59.

contre l'Eglise Romaine que Baronius l'a voulu représenter. Et en effet il y avoit assez d'autres sujets d'acculap. 219.

sation, soit contre la personne des Papes Nicolas I. Adrien II. & Jean IX. tous d'une tyrannie insupportable, soit contre l'Eglise de Rome même, que l'Eglise Gréque accusoit de plusieurs Innovations & Etérodoxies, sans leur reprocher une erreur de Fait, dont l'Eglise Gréque n'avoit reçû aucun préjudice. Michel Cérularius en usa avec la même modestie dans les démêlez qu'il eut contre les Latins, car quelques considerables & graves que fussent ses griefs, il ne sortit pourtant jamais des bornes de la modération sur le sujet des Papes, & en particulier sur le sujet de Leon IX. Toutes ces réflexions montrent assez évidemment, que le silence de Photius dans cette occasion, pourroit aussi bien être un effet de sa modération, & de son équité, ou, si l'on veut, de sa Politique, que de son ignorance sur le Fait.

Mais supposé qu'il y eût quelque conséquence à tirer du silence de Photius, est-il aussi certain qu'on se l'imagine qu'il l'ait en

effet toûjours gardé là-dessus? Ce qui nous reste des écrits de ce Patriarche ou ce qu'on en produit du Vatican, est-il suffisant pour s'en assûrer? Tous les Sçavans conviennent qu'un grand nombre de Pieces contre les Latins, ont peri, ou sont si bien cachées, qu'elles ne verront jamais le jour, au moins, sans passer par tous les changemens que les Latins y voudront faire. Il paroît par Anastase, & par le Synode de Rome, assemblé contre Photius, sous Adrien II. & inséré dans les Actes du Synode de Constantinople en l'an 869, que Photius a écrit plusieurs pieces très-piquantes contre Nicolas, contre le Siége de Rome, & contre les erreurs & innovations des Latins. Allatius cite aussi des pieces Anecdotes contre l'Ancienne Rome; c'est ainsi que les Grecs appelloient la Ville de Rome; par opposition à Constantinople, qu'ils appelloient la Nouvelle Rome. Or toutes ces pieces de Photius, ne se trouvent plus, excepté la Lettre Circulaire aux Chaip. 222. 223. 224.

In vit.
Adr. II.

Chaires Patriarchales d'Orient, qui tient le second rang entre les Lettres imprimées de ce Patriarche. Le célébre Usserius a remarqué il y a De Symb. déja long temps, que ce que Pho. p. 30. tius avoit écrit contre les Latins touchant la Procession du S. Esprit & que Zygabenus avoit inseré dans sa (a) Panoplie Gréque, a été ômis (a) Lib. à dessein par celui qui a donné cet XII. Ouvrage en Latin. Entre les Lettres de Photius que Richard de Montaigu a publiées, il n'en paroît aucune de celles qu'on dit que ce Patriarche écrivit à Nicolas, & même dans celles qui paroissent, à peine y est-il fait mention des Papes. Il paroît encore par la Collection Tom. des Conciles, qu'Adrien II. non- VIII. Col. seulement condamna au seu les Actes 1093. du Synode de Photius, & tout ce que ce Patriarche avoit écrit contre Nicolas, mais qu'il pressa même les Grecs, avec beaucoup d'instance, d'en user de même, afin d'abolir tellement la mémoire de ces Piéces, qu'il n'en restât pas même un Iota; ce qui est aussi confirmé par Anaf-

p. 225. 227. 228.

(a) Anast. (a) Anastase le Bibliothécaire. Mais si ces Papes ont supprimé ces Letin Vit. Atres, ils n'ont pû s'empêcher de s'en drian. p. 228.229. plaindre d'une manière à nous faire Ed. Reg. entendre qu'elles contenoient des Nicol. choses très-dures contre l'Eglise de Epist. VIII. ad Rome puis qu'Adrien a dit qu'elles Michael. LXX. ad ne pouvoient avoir été suggerées que par un Esprit de Python. Or qui Hincmar. sçait si l'Histoire de la Papesse n'a Adrian. point trouvé sa place parmi ce grand T. V111. Concil. nombre de reproches qu'on a sup-Act. VII. primez? Au moins Blondel n'est-il Col. pas éloigné de le croire. 1088. donc grand sujet de penier que les pieces qui ont été à la décharge de Photius, & à la charge de l'Eglise de Rome, ont subi le méme sort que celles qui servoient à la justification des Iconomaques sous Leon Isaurien & Constantin Copronyme, car toutes ces pie-Frederici ces furent supprimées sous Irene, Spanh. Hi/t. sous Theodore, & dans la suite, Imag. resans en excepter même les Actes stituta du Synode qui s'assembla sous Con-Sect. IV. stantin Copronyme, lesquels furent tronquez & alterez dans le Con-

p. 227. 228. 224.

PAPESSEJEANNE. III. Part. 17 Concile que Tarase sit convoquer & qui porte le nom de II. Concile de Nicée.

D'ailleurs sans supposer qu'on ait supprimé aucun Ouvrage de Photius; qui peut assûrer que ceuxmêmes qui restent sous son nom. sont parvenus à nous sans alteration? Les Grecs étoient-ils en état de convaincre les Latins de mensonge & de falsification dans un temps où l'Orient étoit plongé dans les plus épaisses tenebres? Et ne seroit-ce point pour se mettre encore mieux à couvert de leur censure que Baronius ne produit qu'en Latin quelques Pieces attribuées à Photius? Toûjours est-il visible que, ces Pieces n'ayant pas été publiées dans la Langue dans laquelle elles ont été écrites, & ne paroissant qu'en Latin, elles nous doivent être fort suspectes. C'est ainsi que les Lettres de Mi- sous chel Cerularius & de Leon Ar- Leon IX: chevêque d'Achride écrites à Jean Bar. ad Archevêque de Trani contre les N. XXIII. Latins, ne sont parvenuës jusques xxIII. à nous que de la traduction du Tome II. B

Cardinal Humbert manifestement suspect dans cette affaire. faut que faire réflexion sur la hardiesse des Inquisiteurs à altérer & à retrancher dans les Livres des Peres & de tous les Auteurs Ecclésiastiques, tout ce qui peut porter préjudice à l'Eglise de Rome, pour ne pas conter sur tout ce qui nous reste de Photius, comme sur quelque chose de fort fidéle & de fort entier. A-t-il tenu à la Cour de Rome que l'on ignorât entiérement ce qui pourroit servir d'Apologie pour l'Empereur Henri IV. contre Gregoire VII. aussi bien que les Lettres de Frederic II. contre Honorius III. les Rescrits de Louis de Baviére contre Jean XXII. & généralement tous les Conciles soit d'Orient soit d'Occident qui rensermoient quelque chose de contraire à la gloire & aux intérêts de Et c'est de là que vien-Rome? nent ces indices Expurgatoires, ces Decrets donnez à Rome pour corriger, biffer, effacer tout ce qui seroit odieux à l'Eglise Romaine,

p. 224. 228. 229. 230. 231.

Papesse Jeanne. III. Part. 19
Es principalement ce qui pourroit stetrir la réputation des Papes ou des
Ecclesiastiques. Cette pratique d'ajoûter ou de retrancher selon les
intérêts du Siège Apostolique, est
si ordinaire & si naturelle aux
Auteurs de cette Communion, que
jugeant des autres par eux-mêmes
on les voit souvent saire les mêmes reproches à l'Eglise Gréque.
On ne peut donc conter ni sur le silence de Photius ni sur ce qui nous
reste de lui.

L'Argument qu'Allatius voudroit tirer de certaines Pieces que
Photius a écrites contre l'Ancienne
Rome comme il l'appelle, & dans
lesquelles il est parlé de Benoît
III. comme du Successeur de Leon
IV. n'est pas plus solide que le
reste. Déja, ce sont des Piéces
Anecdotes & non publiées, dont
par consequent on ne peut porter aucun jugement. Allatius n'ignore pas ce qu'Eulogius Patriarche d'Alexandrie exige pour jupas en juger par des Fragmens; mais Cod.
pas en juger par des Fragmens; mais Cod.
par un examen soigneux de toute
p. 759.

la pensée de l'Auteur. Et ce que

dit Stapleton, dans son Apologie pour les Auteurs Ecclesiastiques, n'est pas moins remarquable, sçavoir qu'en matière d'Autoritez, la moindre chose qu'on puisse demander, c'est qu'elles soient assez publiques pour être entre les mains de tout le monde. D'ailleurs quand même on publieroit ces pieces elles nous seroient légitimement suspectes, pour les raisons qu'on vient d'alléguer. Enfin les paroles de Photius ne marquent pas une succession immédiate non plus que celles de plusieurs Chronologistes qui parlent de Benoît III. immédiatement après Leon, Jeanne devant être effacée de la liste des Papes, ils n'avoient garde de parler d'une autre manière, comme on l'a déja montré. Tout ce que l'on a dit sur le sujet de Photius se reduit donc à ces trois choses, qui rendent l'objection que l'on tire de son silence, absolûment nulle. I. Photius étoit d'un caractère à ne pas relever une avanture qui ne

soit rien à son sujet; & qui n'au-

P. 231.

Author Eccles.
Defens.
Lib. 111.
C. XIX.
Sect.
XIII.

roit

roit fait que découvrir sa passion. II. Quand même il auroit été d'humeur à se servir de cet avantage, les piéces où il auroit pû le faire plus à propos, ne sont pas parvenuës jusqu'à nous. III. Celles qui nous restent de lui, ont passé par tant de mains visiblement suspectes, qu'il n'y a pas lieu d'y asseoir aucun jugement.

## CHAPITRE II.

Du silence des Historiens Grecs.

E silence des autres Historiens Grecs ne sournit pas un sondement plus legitime de contester l'Histoire de la Papesse. C'est une chose connuë que quelques uns d'entre eux conspirant publiquement avec Nicolas, Adrien, & les Papess suivans, pour le rétablissement du Patriarche Ignace, qui avoit été déposé, ce Patriarche déposé, ni ceux de son parti n'avoient garde de rien dire qui pût desobliger le Siége de Rome. De là vient qu'a-P.233.234. B 2 près

près Leon, ils ne parlent que de Benoît III. quoi qu'ils n'en parlent pas comme de son Successeur immédiat, ainsi qu'Allatius a osé le dire de son Chef. Je mers dans le premier rang de ces Auteurs Grecs partisans d'Ignace contre Photius, & par consequent d'intelligence avec l'Eglife Latine, Metrophane de Smyrne, qui assista au Concile de Constantinople assemblé contre Photius l'an 869. Cet Auteur est comblé de louanges par Nicolas I. dans une Lettre que ce Pape lui écrit; & Nicolas aussi bien qu'Adrien le sont à leur tour dans une Lettre de Metrophane qui a été inserée dans les Actes du même Concile de Constantinople qui est le seul que l'Eglise Romaine appelle Oecumenique à l'exclusion de ceux qui furent assemblez dans la même. Ville un peu devant & un peu après. Baronius & plusieurs autres parlent aussi avec éloge de ce Baron A. même Auteur, & entr'autres l'Annaliste lui donne celui d'être d'une 44. Alla-Ortodoxie irréprochable. A cet Au-

Epist. VIII.

870. N.

sius Radere O'c.

P. 234. 235.

teur il faut joindre Stylianus Evêque de Néocesarée sur l'Euphrate lequel fut aussi l'un des Membres du Synode assemblé contre Photius, & d'ailleurs en grande Baron; intelligence avec Etienne VI. com- 1. 905. me cela paroît par ses Lettres à N. X. ce Pape; aussi bien qu'avec Jean Concil. T. IX. qui dans une de ses Lettres vis. Edit. lui rend ce témoignage de ne s'é Col. 1385 tre jamais éloigné de sa Mere la 1397. Sainte Eglise Catholique Apostolique & Romaine. Il est surprenant que (a) Blondel conte sur le silence (a) Anade ces Auteurs, puis qu'ils ont été cr. p. 27. si grands partisans de Rome contre Photius, & même en faveur d'un Eunuque, tel qu'étoit Ignace; Car on voit bien que Rome, qui a souvent traité de Femmes les hommes de cette sorte, n'auroit pas manqué de leur reprocher l'Eu- p. 9. nuque Ignace reconnu par eux comme tel, s'ils eussent été assez imprudens pour réveiller l'affaire de la Papesse que l'on travailloit à ensevelir. Il faut faire le mê- (b) Ann. me jugement de Nicetas David T. X. de Paphlagonie cité par (b) Baro-B 4

nius comme un Auteur fidéle. Cet Auteur étoit non seulement ennemi juré de Photius mais de plus Adorateur d'Ignace; duquel il a composé la vie ou plûtôt le Panegyrique, & lâche Adulateur de Nicolas & d'Adrien, comme on le voit dans cette Piéce-là même. Or ce seroit une grande absurdité de prétendre qu'un Auteur de ce caractère eût reproché la Papesse aux Romains.

Bréviarium Syin ert. T. VIII. Concil. Col. 1421.

Une certaine piéce tirée des Actes du Synode VIII. contre Phonodivill. tius, qui fut produite par ceux de Constantinople du tems de Formose, n'est pas plus concluante, que ce que l'on a déja vû; quoi qu'en pense Allatius. Il est vrai que dans cette Piéce il est parlé de Leon, de Benoît, & de Nicolas, qui frapperent d'Anathéme Gregoire de Syracuse, lequel avoit consacré Photius; Il est vrai encore qu'il y est parlé de neuf Pontifes Romains, c'est-à dire, depuis Leon jusqu'à Formose inclusivement, qui avoient anathématisé Photius lui-même, sans qu'il y soit dit un seul mot de

Pag. 236. 237.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 25 la Papesse Jeanne. Or, dit là-dessus Allatius, si les Grecs avoient retranché quelque Pape quelle apparence qu'ils n'eussent pas en cela, été relevez par les Latins qui ne leur laissoient rien passer? Ce raisonnement d'Allatius est pitoïable, mais d'ailleurs il est tout plein de défauts. I. Cette piece du Synode VIII. qui a été publiée par le Jesuite Matthieu Radere, est suspecte avec beaucoup de sondement, aussibien que plusieurs autres Piéces Gréques sur la même affaire. Toutes ces Piéces n'avoient d'autre but que de persuader que Jean VIII. ou plûtôt Jean IX. Successeur d'Adrien II. n'avoit point consenti au rétablissement de Photius, mais qu'au contraire il l'avoit anathématisé avec tout l'Orient, aussi-tôt après le Synode de Constantinople, où les Légats de ce Pape avoient néanmoins conclû la Paix entre l'une & l'autre Eglise. Cependant il ne paroît aucune trace de cette Anathématisation de Photius par Jean IX. ni dans

Pag. 238. 239.

aucune des Lettres de ce Pape, ni dans aucun Synode assemblé sous lui, & elle n'est attestée par personne avant ces Actes produits comme sous Formose qui étoit déja le cinquiéme Pape depuis Jean IX. & avant ce qu'en dit en ce même lieu Stylianus, ennemi déclaré de Photius, comme on l'a remarqué. Au 199.250. contraire il paroît par les Lettres de sert. Con- Jean aux Grecs, que ce Pape avoit eil. Tom. consenti à la reconciliation de Photius, même avant le Synode, & qu'il aprouva depuis, tout ce qui s'y fit en faveur de ce Patriarche. Aussi cette piéce est-elle reconnuë pour fausse par un Auteur très-attaché aux intérêts de l'Eglise de Rome, (a) comme cela paroît dans un Ouvrage cité par Allatius, à quoi l'on pouroit de Synod. ajoûter une grande liste d'Auteurs qui confirment ce qui se passa en faveur de Photius dans le Synode que de Perpet. les Grecs regardent comme le VIII. Et il est si vrai que Jean 1X. fut savorable à Photius que, comme on

l'a déja vû, c'est pour cela que

Pag. 240.

Epist.

25 I. 1n-

(a) Fean

Excerpt.

Veccus

VIII.

Allat.

Lib. 11.

Consens.

C. XV.

IX.

Ba-

Papesse Jeanne. III. Part. 27
Baronius prétend que ce Jean sur appellé Femme.

II. Il y a encore dans cette Piéce d'autres choses qui sont maniseste. ment fausses, comme que Photius demeura chargé d'Anathéme pendant 45. ans, c'est-à-dire, depuis Leon IV. jusqu'à Formose I. car il est clair par les Lettres de Nicolas I, que l'affaire de Photius n'éclata que vers le commencement du Pontificat de ce Pape, & pour le plûtôt en 859. Ainsi Photius ne pouvoit pas avoir été anathématisé ni par Leon IV. ni par Jean VIII. ni par Benoît III. C'est sur ce pied-là, que Stylianus Auteur fort aprouvé d'Allatius, cause de son attachement à la faction d'Ignace, qui étoit aussi celle de Rome, ne parle que de XII. Papes qui ayent condamné Photius, contant seulement depuis Nicolas I. jusqu'à Jean IX. qui est véritablement Jean. X.

III. Mais suposé que Leon IV. & Benoît III. aient été du nombre de ceux qui anathématiserent Photius, que conclura-t-on de ce

Pag. 242.

que Jeanne ne se trouve pas nommée entre ces deux Papes? Que Jeanne n'a pas excommunié Photius? Cela peut fort bien être. Que Jeanne n'a pas occupé le Siége de Rome entre Leon & Benoît? C'est une con-(a) Ana- séquence ridicule; (a) Blondel en a fort bien senti la foiblesse, aussi ne

cr.p.35. 30.

(b) Hero-

m. 402.

l'a-t-il pas laissé passer à Allatius. Photius a été excommunié par IX. Papes, sçavoir par Leon IV. Benoît III. Nicolas I., Adrien, Jean, Marin, Adrien III., Etienne, Formose, comme le veut Allatius, donc ce Jean que l'on met entre Leon IV. & Benoît III. n'a jamais existé; Belle conséquence! Il n'a jamais été sur le Trône Pontifical; on le nie (b). dote Livre Parce que le Faux Smerdis & les III. pag. Mages ne sont pas mis entre les

Rois de Perse dans le Canon de Ptolomée, s'ensuit-il que les Man'ayent pas autrefois usurpé l'Empire des Perses, & qu'un d'entr'eux n'ait pas passé sous le nom de Smerdis pour le fils de Cyrus qui portoit ce nom? On pouroit encore alléguer plusieurs exemples de

Pag. 240. 243. 244.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 29 de ces ômissions du Canon de Ptolomée pour faire voir l'inconsequence du raisonnement d'Allatius; car le même Canon ômet le penultiéme Roi des Babyloniens nommé Labosoarascus, & parmi les Rois de Perse, outre les Mages dont on vient de parler, il ômet Artabane, Xerxes II. & Sogdien même; Il ômet aussi Galba, Othon, Vitellius parmi les Empereurs Romains. Pour ce qu'Allatius dir, que les Romains n'aurvient pas souffert sans rien dire, que les Grecs eussent retranché quelqu'un du Catalogue des Pontifes, c'est bien la chose la plus ridicule qu'il pût jamais dire sur un pareil sujet. C'eût été aux Romains une délicatesse bien entenduë de ne pouvoir souffrir que les Grecs eussent la discretion de passer sous silence une Histoire aussi infame & aussi odieuse que celle de la Papesse! En un mot il suffit de dire que cette Piéce a été faite du tems de l'Empereur Leon VI. qui déposa Photius, & publié par les ennemis jurez de ce Patriarche pour montrer qu'il est impossiblc .

ble d'en rien conclurre raisonnablement.

Allatius ramasse encore quelques Auteurs Grees qui font succeder Benoît III. à Leon IV. sans parler de la Papesse, & prétend en tirer une preuve certaine que la Papesse n'a jamais existée. Mais il est bon d'examiner de quel caractere sont ces Ecrivains sur le silence desquels il se fonde, & s'ils sont de l'exactitude qu'il leur attribuë. Déja nous n'avons aucune certitude ni du nom ni de la qualité de ces Auteurs. ni du tems auquel ils ont écrit, ni des motifs qui les ont obligez à écrire. Or il étoit important, avant toutes choses, de sçavoir ces particularitez; car soit qu'ils ayent été Contemporains de Marianus, comme Allatius le reconnoît quelque part, soit qu'ils ayent vécu depuis lui, comme il y a plus d'apa-rence, il est certain qu'ils n'ont pas recherché, aussi exactement que le prétend Allatius, dans les Chroniques d'Occident, ni dans les écrits des Moines, ce qu'il pouvoit y avoir de desavantageux au Siége

Tom. I. Pag. 30.



PAPESSE JEANNE. III. Part. 31 Siége de Rome, puis qu'ils y autoient trouvé, entr'autres choses, l'Histoire de la Papesse dans Marianus. Mais d'ailleurs qui ne sçait que la plûpart des Grecs de ce Siécle-là & des suivans ont été dans une profonde ignorance de l'Histoire des Papes, & qu'ils n'aprenoient rien de leur succession que par les Emissaires de Rome. On a déja produit quelques exemples de cette ignorance des Historiens Grecs, & il seroit aisé d'en produire un grand nombre d'autres. (a) Nicephore Caliste lui-mê- (a) Hist. me fait mal-à-propos succéder Aga- Eccl. Lib. thon à Agapet éloignez de près d'un XVII. Siécle & demi, & entre lesquels il Tome II. y a eu 21. Papes. Et un des Auteurs Grecs (b) que cite Allatius met un (b) \(\Sigma\_{\epsilon\rho}\)-Pélage entre Serge & Leon IV. au yios o zal moins ne peut - on entendre autre- Πελάγιος. ment cet Auteur, si ce n'est qu'il prétende que Serge avoit aussi nom Pélage, ce qu'aucun Historien Latin n'a avancé. Un autre de ces Grecs fait anathématiser Photius par Leon IV. quoi que ce Pape fût

Pag. 246. 515.

mort trois ans avant la promotion de Photius au Patriarchat. De plus, ce que ces Auteurs disent que Leon IV. & Benoît III. furent intriguez dans les démêlez de Photius, se trou-

(a) Epist. ve démenti par Nicolas I. (a) qui dans une Lettre à l'Empereur Michel, dit que Leon & Benoît ses Prédecesseurs n'ont point connu de l'affaire d'Ignace & de Gregoire de

Syracuse, qui avoit consacré Photius. Mais enfin pour ne pas entrer plus avant dans cette discussion, estil raisonnable de conter sur des Pié-

ces & sur des Auteurs tirez de la Bibliothéque du Vatican? & encore une sois ne sçait-on pas par mille

expériences qu'il n'y a point de falsification dont Rome ne soit capable

quand il s'agit de ses intérêts? Elle n'a pas seulement effacé l'Histoire

de la Papesse des Chroniques de plusieurs Latins, comme on l'a déja

Blaise remarqué, mais ses Créatures l'ont Vigenere, encore retranchée des Livres des

secretaire Grecs, comme cela se prouve par du Duc l'exemple de Chalcondile, duquel

de Ne- l'exemple de Chalcondie, que vers. un Auteur du Siécle passé, que Flo-

Pag. 247. 248. 251.

Papesse Jeanne. III. Part. 33
Florimond de Raymond apelle le Varron de la France, a retranché l'endroit où il en étoit parlé en termes si précis. Et à cette occasion (a) Blondel lui-même re- (a) Anaproche nettement à Florimond de er. p. 74
Raymond d'avoir appellé rétablissement du texte de Chalcondile, ce qui en étoit une corruption frauduleuse.
Or si un Auteur de ce caractère a été capable d'une pareille supercherie, que n'auront pas fait les Inquisi-

Je ne sçai si l'Argument que prétend tirer Allatius d'une certaine raillerie de Michel Empereur de Constantinople, mérite d'être resuté. On dit que Michel qui étoit un plaisant de profession, faisant resléxion sur l'état où se trouvoit alors l'Eglise de Constantinople, disoit un jour en presence de ses amis. Theophile (c'étoit un Bâteleur) est mon Patriarche, Photius est celui de Bardas Cesar, & Ignace celui des Chrétiens. Or dit Allatius, s'il y eût eû une Femme sur le Trône Pontifical de S. Pierre, Michel cûtil manqué d'ajoûter; & Jeanne est Tom. 11. Pag. 252.

teurs de Rome?

HISTOIRE DE LA le Patriarche des Romains? Tout est bon à Allatius pourvû qu'il fasse sa Cour aux Papes.

Dolus ipse, nefasque Hac mercede placent.

Nicetas David, également ennemi de Photius & de Michel, est le seul, qui ait parlé de cette plaisanterie, & c'est avoir grande disette de preuves, que d'en tirer d'un mot qui n'est peut-être jamais sorti de la bouche de Michel, ou qui peut-être n'a été dit que dans la débauche. D'ailleurs si ce mot a été véritablement prononcé par Michel, & de sens rassis, il n'a pû y faire entrer Jeanne, de la manière que le veut Allatius, sans sçavoir que Jeanne étoit alors actuellement assise sur le Trône de S. Pierre. Or qui est-ce qui sçavoit alors que Jeanne fût une Femme? Ce Mystere avoit-il été révelé à Michel comme à un autre Aréchise? Raillerie à part, Michel ne pouvoit pas faire ce reproche aux Romains, puis qu'alors le Sexe de Jeanne

# PAPESSE JEANNE III. Part. 35

Jeanne ne pouvoit pas avoir été découvert, & que cette Femme jouissoit paisiblement de son imposture.

(a) C'est la remarque de Blondel qui (2)
ajoûte qu'en ce tems-là, Photius Anacr.
n'étoit pas encore Patriarche: En effet ce ne sut que vers la sin de l'année 858, qu'il sut élevé à cette dignité, & alors Jeanne n'étoit plus
au monde.

Le silence de Cedrenus, de Jean Curopalate, de Nicetas Choniate, de George Acropolite, de Gregoras, célébres parmi les Historiens Byzantins, n'est pas de plus grand poids dans cette affaire. Il ne faut que lire Cedrenus, Zonare ou Curopalate, sur ce qui s'est passé sous la Régence de Theodore & de Bardas, & en suite sous le Gouvernement de Michel, & sous celui de Basile, pour voir que ces Historiens n'ont pas eû dessein de toucher à ce qui regardoit la succession des Papes de Rome, ni aucune de leurs affaires, non pas même à celle d'Ignace & de Photius où les Papes de Rome ont eû

Page 253.255.256.257.

tant de part. Ils se sont contentez d'écrire fort en abrégé l'Histoire de (a) Ana-leur pass comme l'a remarqué (a) cr. p. 97. Blondel à l'égard de Zonare. Les autres Historiens qu'on a citez n'ont commencé leurs Histoires que là où Cedrenus & Zonare avoient fini, c'esta dire, aux Siécles XII. & XIII. où l'ordre des tems ne souffroit pas

qu'ils parlassent de la Papesse.

Allatius conte encore sur le silence d'un certain Moine Grec nommé Barlaam, lequel dans un Dialogue écrit contre les Latins, qu'Allatius lui attribuë, fait succeder Benoît à Leon, sans parler de la Papesse. y a eu tant de contestations entre les Sçavans sur le sujet de ce Barlaam qu'on pourroit se dispenser de répondre à un argument tiré d'une source si obscure; on en dira pourtant quelque chose, comme par surabondance de droît. Il n'est point parlé de la Papesse dans ce Dialogue, j'en conviens, mais est-il bien seur que cette Piece soit de Barlaam? Il est seur au contraire que la chose est extrémement douteuse, & qu'Allatius

Pag. 258.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 37. latius lui-même n'en parle que sur ce pied-là. On en peut juger par ses propres paroles. Quel qu'en soit l' Auteur, dit-il, Quelques-uns croyent que c'est Barlaam, & je n'ay pas de peine à le croire, car je trouve dans les autres écrits de Barlaam les mêmes choses qu'on lit dans ce Dialogue. Ce n'est donc qu'une conjecture puis qu'Allatius & les autres Sçavans n'en sont pas d'accord. Supposons pourtant que les Sçavans en conviennent? Est-il surprenant qu'il n'y soit point parlé de la Papesse? Il s'agit uniquement dans ce Dialogue de ce que Leon & Benoît avoient fait sur le sujet du Symbole. Il n'etoit donc point question de Jeanne qui n'avoit eû aucune part à cette affaire.

Mais si Barlaam n'a rien dit de la Papesse dans ce Dialogue, il est certain que dans un autre Ouvrage il en a parlé comme d'un Fait qui de son tems étoit de notorieté publique. C'est ce (a) qu'Allatius n'a pas ignoré puis qu'il tâche d'éluder Pap. ce témoignage par mille défaites. Je Principat. laisse à part une chicane de Gram- Cap. XIV.

maire, Salmas.

Pag. 260.

## Histoire De LA

(à) An lieu de sysvôméve Allatius voudroit qu'on lat

maire, sur le texte même de Barlaam qu'Allatius se donne la liberté
de changer sans l'autorité (a) d'aucun Exemplaire, & contre l'intention de l'Auteur dont ce changement
rend le raisonnement ridicule. Ceux
qui voudront se donner la peine d'entrer dans cette discussion pourront
s'en convaincre eux-mêmes. Je
viens aux autres reponses dans lesquelles Allatius se retranche.

Il dit en 2. lieu qu'il n'en faut pas croire Barlaam, qui ayant été ennemi déclaré de l'Eglise Latine n'est pas un témoin recevable. Mais il faudroit qu'Allatius observat luimême cette régle d'équité, qu'il veut imposer aux autres, & qu'il ne citât pas sans cesse contre Photius les propres ennemis de ce Patriarche, & les adulateurs du Siège Romain. D'ailleurs cette réponse seroit raisonnable si Barlaam avoit avancé en cela quelque chose de nouveau; mais qu'a-t-il dit de la Papesse que cent Auteurs du sein de l'Eglise Romais ne n'alent dit aussi bien que lui? - Pouř

Pag. 260. 261. 262. 263.

Tom. I. Pag. 39.



Du zed by Google

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 39

Pour appuier cette réponse, Allatius & une liste d'Auteurs ont eû recours à une nouvelle défaite pour rendre suspect le témoignage de Barlaam. Ils disent que cet Aureur est le même que ce Barlaam de Calabre qui changea trois fois de Religion, & que par conséquent il n'y a aucun fond à faire sur le témoignage d'un homme si leger. Il est bien vrai que Barlaam de Calabre étoit un Moine Latin & (a) nourri des (2) Canson enfance dans les intérêts & dans tacuz. les principes de l'Eglise Latine. Si Hist. Rom. durant un voyage qu'il fit en Orient Lib. 11.00 il parût s'attacher à l'Eglise Gré- Gregor. que, ce ne fut qu'une dissimula- Hist. Rom. tion qui fut à la fin découverte; Lib. XI. & c'est ce qui l'obligea à retourner en Italie, où ayant repris son premier personnage, il sut fait Evêque de l'Ancienne Ville de Dans la. Locres qu'on appelloit alors Hieracium, & qu'on appelle aujourd'hui Gieraci. Bzovius a même inséré dans ses Annales plusieurs Lettres de ce Barlaam, où, entr'autres choses, il soutient vigou-

reusement la Primauté du Pape & la Doctrine de l'Eglise Latine touchant la Procession du S. Esprit. Mais c'est cela même qui doit faire conclurre que le Barlaam Moine Grec, duquel il s'agit, & le Barlaam de Calabre, sont deux personnes differentes, puis que ces deux Doctrines de la Primauté du Pape, & de la Procession du S. Esprit, comme l'enseigne l'Eglise Latine, ont été combattues dans divers Ecrits par Barlaam Moine Grec, comme Bzovius & Allatius même le reconnoissent: Car si ces derniers Ouvrages avoient été composez par Barlaam de Calabre, clair qu'il les auroit retractez publiquement, comme Æneas Sylvius retracta les Ouvrages qu'il avoit faits en faveur du Concile de Or il a été d'autant plus aisé de prendre ces deux Barlaam l'un pour l'autre, que le premier à été long-temps inconnu en Occident. Saumaise dit de lui qu'il ad Nil. U Barl. à se ne sçait, ni qui il est, ni d'où il est, ni en quel temps il a veeu, ni les 042

Pag. 264. 266. 267.

Salmas.

Prafat.

## PAPESSE JEANNE. III. Part. 41

Ouvrages qu'il a composez, outre ce qu'il en a fait imprimer. Or cela ne peut pas tomber sur Barlaam de Calabre si connû dans l'Histoire Byzantine, mais bien sur Barlaam Moine Grec dont les Ecrits avoient été long-temps cachez. Toutes sortes de raisons veulent donc que le Moine Grec Auteur du Traité contre la Primauté du Pape, & l'Evêque de Gerace Auteur des Lettres pour la Primauté du Pape, soient deux personnes differentes qui ont porté le même nom de Barlaam. Mais quand on conviendroit que ce seroit un seul & même Auteur, il demeure au moins constant qu'Allatius n'a pas dû tirer une preuve de son silence sur le sujet de la Papesse, puis qu'on vient de voir qu'il en a effectivement parlé.

Ce que l'on a dit dans ce Chapitre pour répondre à l'objection tirée du silence des Historiens Grees se réduit donc à ces Chess. I. Barlaam & Chalcondile ont parlé expressément de la Papesse.

Pag. 267.

II. La plûpart des Historiens Grecs étant Partisans de l'Eglise Romaine contre Photius n'avoient garde de rien dire qui pût desobliger cette Eglise. III. Les écrits qu'on a d'eux sont par conséquent essuyé plusieurs alterations. IV. On vivoit en Orient dans une très-grande ignorance de ce qui se passoit dans l'Esglise d'Occident. V. Plusieurs de ceux qui ont écrit, ont commencé leurs Histoires depuis le temps où doit être la Papesse. Après cela qu'on conte sur le silence des Grecs.

#### CHAPITRE III.

D'Anastase le Bibliothécaire, s'il est l'Auteur des Vies des Pontifes, qu'on lui attribue.

DE toutes les objections qu'on a faites contre l'Histoire de la Papesse, il n'y en a point de plus spécieuse que celle qui est tirée

Papesse Jeanne. III. Part. 43
rée de l'autorité d'Anastase. On auroit pû répondre à ce qui regarde
le silence de cet Auteur dès la Seconde Partie de cet Ouvrage, dans
l'endroit où l'on a rendu raison de
celui de quelques-uns des Historiens
Latins du IX. & du X. Siécle. Mais
comme cet article d'Anastase renserme plusieurs parties, & qu'il mérite
une ample discussion, on a mieux
aimé le placer ici que d'interrompre
le sil des preuves positives qu'il s'agissoit d'établir dans la Seconde Partie.

L'Histoire parle de plusieurs Ecclesiastiques du VIII. & du IX. Siécle, qui ont porté le nom d'Amastase. Le Prêtre de ce nom, si célébre par sa déposition sous Leon IV. & en suite par ses brigues pour occuper le Siège Apostolique à l'exclusion de Benoît III. vivoit précisément dans le même temps que l'Anastase dont il s'agit à présent. Il y a même ceci de particulier, que cet Antipape avoit aussi exercé la Charge de Bibliothécaire de l'Eglise Romaine sous Gregoire

IV. bien qu'il ne soit pas ordinairement connu sous cette qualité. Et c'est sans doute cette conformité de nom & de Charge qui a fait que le grand Vossius a confondu ces deux Anastases. Il étoit donc nécessaire d'avertir dès l'abord que celui dont il s'agit, & auquel on attribuë l'Histoire des Vies des Papes, c'est l'Abbé Anastase universellement connu sous le titre de Bibliothécaire.

Je ne sçai s'il est aussi nécessaire de rechercher précisément l'année qu'Anastase a commencé de paroître, puis que le partage des Historiens là-dessus ne peutêtre d'aucune importance lur sujet. Quelques - uns ont avancé peut être pour fortifiere l'objection tirée du silence de cet Historien, qu'il avoit été Secretaire de Leon IV. & de quelques-uns de ses mais cette opinion Successeurs; ne paroît appuyée sur aucun fondement. On ne trouve point non plus dans Anastase, ce qu'Onuphre prétend y avoir remarqué, c'est qu'Anastale rapporte lui même qu'il

Ad Platin. p. 126.

Pag. 268. 271. 272.

Papesse Jeanne III. Part. 45 qu'il a assisté aux Elections de Serge II. de Leon IV. de Benoît III. de Nicolas I. d'Adrien II. & de Jean VIII. Part. III. Il vaut mieux s'en rapporter à ce qu'a dit de Launoy dans une de Moroll. ses Lettres, qu' Anastase a sleuri sous Biblioth. Adrien II. & sous Jean VIII. ou Casar. même, comme dit Lambecius, dès le temps de Nicolas I. En effet Sigebert assûre que ce fut par l'ordre du Pape Nicolas qu'Anastase traduisit du Grec la Vie de Jean l'Aumônier Patriarche d'Alexandrie. Au moins est-il certain que c'est à Adrien II. qu'il dédia sa traduction du Concile qui s'assembla en 869. à Constantinople contre Photius, & qui passe parmi les Latins pour le VIII. Concile Oecumenique. Il se trouva même à la fin de Guillelm? ce Concile, ayant été envoyé cette Bibl. ad année là en Orient par l'Empereur Adrian. Louis III. pour négocier un maria- Edit. Reg. ge entre le fils de l'Empereur Basile surnommé le Macedonien & la fille de Louis II. Quoi qu'il en soit, la chose est de peu d'importance, comme je l'ai déja dit,

car

Pag. 273.

car n'y ayant que quinze ans ou environ depuis le Pontificat de Serge II. jusqu'à celui de Nicolas I. l'objection qu'on prétend tirer d'Anastase, n'en peut être ni plus ni moins forte.

Voici donc le précis de l'objection que fournit l'Histoire qu'on attribue à Anastasc. On dit premiérement qu'Anastase Historien Contemporain & sincere & le premier qui ait écrit la Vie des Papes de ce Siécle-là, ayant gardé un profond silence sur le sujet de Jeanne, c'est une présomption bien forte que cette Jeanne n'a jamais été. En second lieu on soûtient qu'il y a dans l'Histoire d'Anastase, & sur tout dans le récit qu'il fait de l'Election de Benoît III. des choses qui excluent entiérement cette prétendue Papesse.

La premiere Partie de l'objection n'a de force & de solidité qu'en supposant plusieurs choses dont les unes sont sort douteuses, & les autres notoirement sausses. Et la seconde n'est presque appuyée

que

PAPESSE JEANNE. III. Part. 47 que sur des suppositions saites à plaisir. C'est ce qu'on éclaircira dans la suite.

Avant toutes choses il est juste d'examiner si Anastase Bibliothécaire est véritablement Auteur de l'Histoire des Vies des Papes qui paroît aujourd'hui sous son nom. Il est vrai que pendant long-temps on la lui a communément attribuée, mais dans la suite on a reconnu qu'elle étoit l'Ouvrage de plusieurs Auteurs, & c'est là-dessus que les Sçavans se sont trouvez fort partagez. Platine, Tritheme, Onuphre, & quelques autres ont prétendu que c'étoit le Pape Damase I. qui avoit composé la Premiere Partie de cet Ouvrage, c'est-à-dire, jusqu'à son temps, & qu'Anastase le Bibliothécaire est Auteur de la Seconde, sçavoir depuis la vie de Damase, jusqu'à celle de Nicolas I. L'un de ces sentimens n'a pas plus de fondement que l'autre. Mais comme le plus grand nombre des Sçavans convient aujourd'hui que Damase ne sauroit être Auteur de

Pag. 277. 278.

Premiere Partie de cet Ouvrage, je me contenterai de rapporter quelques raisons qui peuvent faire douter que la Seconde soit d'Anastase.

I. Je ne vois pas que les Jesuites de Mayence, qui ont procuré la premiere Edition de l'Histoire de la Vie des Papes, sous le nom d'Anastase, s'appuyent sur d'autres raisons que sur l'Autorité d'Onuphre qui attribuë à Anastase une partie de cet Ouvrage; Mais si l'autorité d'Onuphre étoit suffisante, on seroit obligé de croire par la même raison, que c'est Damase qui a composé la premiere Partie de cette Histoire, ce que personne ne croit plus aujourd'hui; que Guillaume le Bibliothécaire, qui felon l'opinion la plus commune mourut sur la fin du IX. Siécle, a continué les Vies des Papes jufqu'à Alexandre II. qui ne monta sur le Trône Pontifical qu'en 1061. que Martin le Polonois a écrit les Vies des Pontifes jusqu'au Pape Honorius IV. élû en 1285. bien que Martin témoigne lui-même qu'il

Pag. 285. 286.

PAPESSE JEANNE III. Part. 49 qu'il a fini son Histoire à Jean XXI. qui mourut en 1277. & que le Moine Galfridius a vécu après Martin, quoi que Galfridius ait précedé Martin de plus d'un Siécle; & cent autres choses ou absurdes, ou fausses, ou tout au moins douteules, qu'Onuphre avance dans ses Notes sur Platine. Au fond, ce n'est pas une grande merveille que cet Ouvrage des Vies des Papes, ait été faussement attribué à Anastase, puis qu'il l'avoit été, avec aussi peu de sondement, au Pape Damase, & à Luitprand, comme l'a reconnu (a) Lucas Hol- (a) Colstenius à l'égard de ce dernier, & lest. Rome comme cela est arrivé à l'égard de tant d'autres Livres.

II. C'est encore une chose trèsremarquable qu'Anastase ayant sait
mention de ses autres Ouvrages,
comme de ses Versions & de ses
Extraits, n'ait jamais dit un mot
de celui ci. A quoi l'on pourroit
ajoûter qu'Anastase ayant mis une
Présace à la tête de son Histoire
Ecclesiastique, il est naturel de

pen-

Pag. 282. Tom. II.

D

penser qu'il en eût usé de même à l'égard de l'Histoire de la Vie des Papes, s'il en étoit veritablement l'Auteur.

III. Guillaume aussi Bibliothécaire, Continuateur d'Anastase, à ce qu'on prétend, Sigebert, Tritheme, Platine, tous ces Auteurs qui parlent avec éloge d'Anastase, & de ses Ouvrages, n'en parlent jamais comme de l'Auteur d'une Histoire de la Vie des Papes. Et Platine dit même, dans la Préface, une chose qui ne peut convenir à un Bibliothécaire l'Eglise Romaine; c'est qu'excepté Damase, tous les autres qui avoient écrit des Vies des Pontises, l'avoient fait sans aucune politesse, à cause de leur ignorance dans les belles Lettres.

IV. Le Pere Labbe & Lam-Labb. in becius ont remarqué qu'il se trou-Damaso. ve des Manuscrits de cette His-Lambec. Comm. in toire plus anciens qu'Anastase, Biblioth. puis qu'ils sont du tems de Char-Cas. Lib. lemagne. Et en effet il y en a II. Cap. où l'Histoire des Vies des Papes VIII. p. finit au Huitième Siécle, comme 927.

l'E-

PAPESSE JEANNE. III. Part. 51 l'Exemplaire Palatin qui finit au. Pape Paul élû en 757. Lambecius parle d'un autre qui se termine à Etienne III. Prédecesseur de Paul. Parmi les Manuscrits de Vossius il s'en trouve un du temps de Charlemagne, qui se termine précisément à la Vie d'Etienne III. & qui même en plusieurs endroits est fort different des Exemplaires imprimez. Or c'est là une preuve qu'Anastase n'est pas au moins, l'Auteur des Vies des Papes depuis Damase jusqu'à Etienne ou jusqu'à Paul. D'ailleurs l'Exemplaire de M. de Thou & plusieurs autres terminent leurs Histoires à Leon IV. encore la Vie de ce Pape ne s'y trouve-telle pas complette. D'où il paroît que quand même Anastase auroit fait les Vies des Papes depuis Etienne III. ou depuis Paul jusqu'à Leon IV. il n'y auroit rien à conclurre de son silence sur le sujet de la Papesse, puis qu'il n'auroit pas poussé son Histoire jusques-là.

Pag. 279. 516. 283.

Colleg-

V. Mais voici une autre chose bien digne de reflexion, c'est qu'on voit dans les veritables Ouvrages d'Anastase, que cet Auteur a fait l'Apologie d'Honorius I. & qu'il regardoit l'accusation de Monothélisme intentée contre ce Pape, comme la plus injuste calomnie du monde. Or est-il vraisemblable qu'Anastase étant dans cet esprit, eût écrit la Vie d'Honorius I. qui se trouve parmi les autres qu'on lui attribuë, sans dire un seul mot d'une Hérésie faussement imputée à ce Pontise? Il est vrai que l'Auteur de ces Vies, quel qu'il soit, parle amplement de l'affaire du Monothélisme dans la Vie du Pape Agathon. Mais cela même montre que cet Auteur n'est pas Anastase, car si c'eût été lui, n'auroit-il pas traité la chose en son lieu, & ayant pris ailleurs si hautement le parti d'Honorius, eût-il pû écrire sa Vie sans prendre cette occasion de le justifier. Il paroît donc que celui qui a écrit les Vies d'Honorius & d'Agathon étoit à la verité instruit des

Pag. 517. 283

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 73

des affaires du Monothélisme, mais qu'il n'avoit pas aussi à cœur qu'Anastase les intérêts d'Honorius.

VI. Ce fut sous ce Pape Agathon qu'on tint le VI. Concile Oecumenique duquel l'Auteur de ces Vies parle comme d'une chose qui étoit arrivée depuis peu. Or quelle apparence qu'Anastase se fût exprimé de cette maniere, lui qui vivoit deux Siécles après ce Concile? (a) Aussi le Pere Combesix conclut-il formellement Combes. de cet endroit-là qu'Anastase n'est Dissert. point l'Auteur de ces Vies. C'est ce pro Act. que le même Combefix avoit déja conclû du stile de cet Auteur.

VII. En effet tous ceux qui ont parlé d'Anastase, l'ont loué pour la grande connoissance qu'il avoit de la Langue Gréque & de la Latine. Guillaume le Bibliothécaire dit (b) (b) Ad qu'il s'exprimoit très-éloquemment dans Adrian l'une & dans l'autre Langue. Plati- II. ne & Tritheme disent précisément la même chose. Or suposé qu'Anastase soit l'Auteur des Vies des Papes, comment accorder ces éloges avec la rudesse & la barbarie qui

Pag. 283.

qui régne dans tout le stile de cette Histoire, sur tout si on le compare avec le stile des autres Historiens de ce tems-là, comme Raban Archevêque de Mayence, Loup Servat Abbé de Ferriéres, Hincmar, Adon, Luitprand &c.? Ceux qui l'ont imprimé pour la premiére fois à Mayence, ont reconnu cette vérité, car ils avouent, dans leur Préface, que le stile en est inculte, grosster, sans aucune politesse, qu'il y a des solecismos, & des barbarismes qu'an ne peut lire sans rire, & qu'il y a même des choses contre la vérité de l'Histoire. Et certes il y a lieu d'être surpris que les Auteurs de cette Préface, aiant reconnû la barbarie de ce stile & l'infidélité de cette Histoire en beaucoup d'endroits, aïent pû se déterminer à attribuer ces Vies à Anastase, dont ils ne pouvoient pas ignorer la réputation, puis qu'ils ont mis à la tête de leur Edition des Jugemens que les Sçavans ont fait de cet Historien, & les éloges qu'ils lui ont donné. Mais c'est l'affaire de ceux qui

Pag. 284. 287.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 55 qui ont pris soin de cette Edicion,

& non pas la nôtre.

VIII. Enfin cet Ouvrage a souffert tant de changemens, soit par les Jesuites de Mayence qui l'ont publié les premiers, soit par ceux qui l'ont fait imprimer depuis, qu'on peut fort raisonnablement l'attribuer à un nombre presqu'innombrable d'Auteurs. Quand on confronte les divers Exemplaires de cet Ouvrage, tant ceux dont on s'est servi dans les Editions des Conciles. que ceux du Vatican dont s'est servi Baronius, ou ceux dont a usé Onuphre, ou celui d'Augsbourg, sur lequel a été faite l'Edition de Mayence, ou ceux qui se trouvent dans les Bibliothéques de l'Empereur, du Palatinat (a), de Cambrige, du Louvre, (a) Cellede M. de Thou, & du Cardinal ci a été Mazarin. On y trouve un nombre transporinfini d'additions, de retranchemens, & me. de variations, tant à l'égard des phrases qu'à l'égard des choses, de l'aveu même de ceux qui les ont publiez. Cet aveu même dispensera de faire ici un ennuyeux détail de ces altéra-

Pag. 289.

tions, qui d'ailleurs ne peuvent pas souffrir de contestation pour ceux qui ont la curiosité de confronter les Exemplaires des Ouvrages les uns avec les autres. Je ne prétends rien établir de décisif sur toutes ces remarques, mais j'en veux seulement tirer une conclusion qui ne peut m'être raisonnablement contestée, & qui me paroît essentielle par rapport à ce Fait; C'est que toutes ces remarques donnant un très juste sujet, au moins de douter qu'Anastase soit l'Auteur des Vies qu'on lui attribuë, l'argument qu'on prétendroit tirer de son silence ne peut plus avoir aucune force, par la raison que le principe étant ôté, la consequence est ruinée.

# CHAPITRE IV.

Si Anastase n'a point parlé de la Papesse.

SUpposons pourtant qu'Anastase soit Auteur des Vies des Papes depuis Damase, & voyons s'il est aussi Papesse Jeanne. III. Part. 57
aussi certain qu'on le prétend que cet Historien n'ait point fait mention d'un Jean l'Anglois entre Leon IV. & Benoît III. car jusqu'ici cette affaire ne me paroît pas décidée. Il est vrai que l'Histoire de la Papesse ne se trouve point dans la premiere Edition de cet Ouvrage, laquelle se sit à Mayence en 1602. par le soin des Jesuites, mais je laisse à penser par avance au Lecteur intelligent quel sond on doit saire sur une Edition qui nous vient d'une main si décriée, pour passer à des observations plus précises.

I. Il est important de remarquer que les Auteurs de cette Edition avouënt dans la Présace qu'Anastase n'avoit marqué ni le nombre des Papes, ni les Consuls, ni les Années de Christ ou des Empereurs, & qu'à cet égard ils ont suivi les Annales de Baronius & la Chronique d'Onuphre. Or c'est précisément dans ce calcul Chronologique, qu'est le nœud de toute la dissiculté dans cette affaire.

II. Ces mêmes Auteurs déclarent que comme ils ont trouvé beau-

Pag. 290.

beaucoup de varieté entre les Exemplaires Manuscrits d'Anastase & les Vies des Papes citées sous son nom dans les Tomes des Conciles, & dans les Annales de Baronius, ils ont préferé la manière dont ils ont trouvé Anastase cité par ce Cardinal, aux Manuscrits mêmes qu'ils avoient entre les mains: Et ils sondent cette présérence sur ce que Baronius assure que dans ses Extraits il avoit suivi les plus anciens Exemplaires, comme si sur la bonne soi d'autrui, il étoit juste d'abandonner de bons Manuscrits que l'on a consulté soi-même.

III. Ces Auteurs font encore une confession fort ingenuë & en même tems fort considérable. (a) C'est qu'ils ont eux-mêmes corrigé leur Auteur en quelques endroits, qu'ils l'ont purgé de plusieurs barbarismes & solécismes qui le rendoient extrêmement difforme. Pag. 290.

(a) In ipso quidem contextu nihil admodum mutavimus, nihil detraximus vel addidimus, nisi quod Librarii incuria videbatur pratermissum, vel perperam exscriptum, nihil loco movimus prater barbarismos er solæcismos quosdam sædicos qui citra cachinnum legi non poterant, Præs. Anast.

PAPESSE JEANNE. 111. Part. 50

me. Ils n'ont pas même fait difficulté d'ajoûter certaines choses qu'il leur sembloit que les Copistes avoient ômises, d'en retrancher d'autres, qui leur paroissoient ajoûtées, de rétablir ce qu'ils ont crû ou mal copié, ou mis hors de sa place. Mais afin qu'on ne croie pas que ces Jesuites soient les premiers qui aient pris tant de liberté à l'égard de cet Ouvrage, ils alléguent pour s'autoriser l'exemple non-seulement de Baronius, mais aussi de ceux qui avoient raporté depuis long-tems la plûpant de ces Vies dans la Collection des Conciles. Or si de leur propre aveu, ils ont été si entreprenans en tant d'endroits de cet Ouvrage, doit-on croire qu'ils aient été plus religieux à l'égard des endroits où il pouvoit y avoir quelque chose de flétrissant pour le Siége de Rome?

Credat Judæus Apella, non ego.

IV. Mais ne nous arrêtons pas à un échantillon qu'on vient de donner de la fidélité de ces bons Peres;

Pag. 291.

Peres; voici quelque chôse de plus mémorable.

Marquard Freher célebre Jurisconsulte d'Allemagne & Conseiller de l'Electeur Palatin Frederic IV. avoit envoié à Mayence deux MSS. d'Anastase à la réquisition des Jesuites qui travailloient à l'Edition de cet Ouvrage. Le Conseiller Palatin & le célébre M. de Saumaise ont été témoins oculaires que le plus grand de ces Manuscrits étoit d'une antiquité vénérable, les Jesuites de Mayence avouoient qu'il contenoit toutes les Vies des Papes, qu'ils ont publiées excepté celles de Benoît III. & d'Etienne VI. mais ils ont caché frauduleusement une partie de la vérité; car ils n'ont pas dit que la Vie de Teanne se trouvoit après celle de Leon IV. dans ce plus grand MS. de l'antiquité duquel on a allegué deux temoins irréprochables. Ces Peres, comme vieux routiers dans l'art d'en faire accroire au monde, s'étant contentez d'insérer l'Histoire de la Papesse, dans deux Exemplaires de la nouvelle Edition

Pag. 291. 292.

### PAPESSE JEANNE III. Part. 61

tion qu'ils envoierent au Palatinat, en renvoiant les MSS. qu'ils en avoient réçûs, la suprimerent dans tous les autres. Et afin d'avoir une excuse toute prête à leur supercherie, si on venoit à la leur reprocher, ils mirent au bas de la Vie de Leon IV. que quelques-uns avoient frauduleusement fourré dans cet endroit-là, Jean VIII. Femme, mais ils n'eurent garde de faire sçavoir que c'étoit dans ce beau Manuscrit du Palatinat que l'Histoire de la Papesse, s'étoit trouvée. On a pour. témoins de ce Fait, I. Freher luimême qui se plaint publiquement de cette infidélité dans une Lettre à un de ses Amis, & en d'autres occasions. II. Blondel, qui dans sa Dissertation Latine raporte que les Jesuites trouverent moien de fermer la bouche à Freher, à force de belles paroles. Or on sçait de quel poids est le témoignage de Blondel dans toute cette affaire. C'est pourquoi on ne fera pas difficulté. de copier ici ce qu'il dit là-dessus dans une Lettre qu'il écrivit à son,

Pag. 292. 293.

Frere le 20. d'Août 1645. & qui a été mise à la tête de son Écrit François imprimé en 1647. Quant à ce que l'on vous a dit de l'Edition d'Anastase, dont on prétend qu'il a été (ce: conte) retranché, voici ce que j'en ai apris dès l'an 1640. Marc Velser l'un des principaux Magistrats d'Augsbourg aïant envoié l'an 1601. aux Jesuites de Mayence le Manuscrit d' Anastase, pour le faire mettre sous la presse, ils prierent Marquard Freber Conseiller de S. A. E. à Heidelberg, de les aider en ce sujet; sous la promesse qu'ils faisoient de donner au public de bonne foi, ce qui leur seroit communiqué. Il leur envoia deux Manuscrits d'Anastase, où la Vie de la prétenduë Papesse se trouvoit; mais se contentant de faire tirer deux Exemplaires de cette sorte, ils suprimerent dans le reste de l'Edition, ce qui leur avoit été fourni; tellement qu'il n'a point parû. Et M. Freher à été contraint de se plaindre par une espece de Manifeste imprimé, du tour qui lui avoit été joué. Je ne prétens pas révoquer rien en doute, de la foi de tout ce recit, par tant de perlonnes

Pag. 293.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 63

sonnes qui me sont en telle considération, que je croirois ne pouvoir (sans me méconnoître moi-même, & blesser l'estime que j'ai toûjours fait de leur trèsgrand mérite) en venir là. III. M. de Saumaise s'étant trouvé à Heidelberg en ce tems-là, & aïant sçû d'original tout le manége des Jesuites, a pris soin de le redire à ses amis en diverses occasions. M. de Spanheim de Leyde auquel le public est redevable de ces Eclaircissemens, & dont le nom est d'un si grand poids dans l'Empire des Lettres, témoigne l'avoir souvent oui raconter à ce grand homme lors qu'ils étoient ensemble à Leyde. M. de Saumaise a confirmé la même chose dans tous les lieux où il a été; En France il en a écrit & il en a parlé à M. Sarrau, Conseiller au Parlement de Paris, (a) en Suede à M. Boecler, com- (a) Boecl. me ce sçavant homme le raporte in Lothar. dans les Commentaires sur les af- L sec. 1x. faires du Siécle IX. en Hollande à p. 118. M. Rivet, & il y a ceci de particulier, c'est que ce Théologien, également connu par son sçavoir

& par sa probité avoit écrit de sa propre main sur son Exemplaire d'Anastase, ces paroles que M. de Spanheim témoigne y avoir lûës lui-même. Le Célébre M. de Saumaise m'a assuré que la Papesse Jeanne se trouvoit parmi les Papes dans l'Exemplaire d'Anastase qu'avoit Freber. Ceux qui ont imprimé cet Ouvrage à Mayence avoüent eux-mêmes que cet Exemplaire leur avoit été communiqué. En le renvoïant, ils envoïerent en même tems à Freber deux Exemplaires imprimez, où cette Histoire se trouvoit, mais ils la suprimerent dans les autres, comme elle l'est dans le mien. Et le même M. de Saumaise m'a dit que Freber s'est plaint publiquement de cette fourberie. Non sculement Saumaise racontoit ainsi l'affaire, mais ce qui est encore trèsconsidérable d'un homme qui se connoissoit parfaitement en Manuscrits c'est qu'il étoit garant de l'antiquité, & si on ose le dire de l'autenticité de celui-ci. Il y ajoûtoit qu'il ne doutoit point que Marianus n'eût ecrit en abegé ce qu'il avoit pris là-dessus dans Anastase, Pag. 293.

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 65.

& que Martin n'eût aussi puisé dans la même source, quoi qu'il en parle avec plus d'étenduë. Il se faisoit même fort, comme il l'a souvent dit à Messieurs de Spanheim, Boecler & Sarrau de mettre un jour dans une pleine évidence la verité de cette Histoire malgré les raisons de (a) Blondel & les doutes de quelques autres Sçavans. Mais il sut détourné Vignier & de ce dessein par les disputes qu'il Sarran. eût avec Milton, & par d'autres Ecrits qui l'occuperent le reste de ses jours. Vossius, le Varron de la Hollande, au jugement du Pere Labbe, étoit là-dessus de même sentiment que Saumaise, comme Monsieur Desmarets l'a autrefois assûré. Mais parce que le Pere Labbe a eû la hardiesse de s'inscrire en faux contre la déposition de M. Desmarets, on peut lui joindre un second témoin qui est encore plein (b) de vie, c'est le sça- (b) Dans vant M. Morin, ci-devant Ministre le tems de Caen & presentement l'un des de la preplus beaux ornemens de l'Eglise & Edition. de l'Academie d'Amsterdam.

Pag. 293. Tom, II

E

De tout ce que l'on vient de dire il résulte deux choses incontestables; L'une que les Jesuites de Mayence avoient reçû de Freher deux Manuscrits d'Anastale, tous deux trèsanciens & très-bien conditionnez, ce sont leurs propres termes; L'autre que l'un de ces Manuscrits contenoit l'Histoire de la Papesse; à moins qu'on ne veuille démentir Saumaise, Blondel, & sur tout Freher, qui avoit donné les Manuscrits, & qui s'est plaint du tour que les Jesuites y avoient joué au public & à lui.

### CHAPITRE V.

Continuation du même sujet.

Ais ce n'est pas seulement dans un des Exemplaires du (a) Sarr. Palatinat, (a) que paroît l'Histoire Epist. ad de la Papesse. Messieurs Sarrau & Blondel ont parlé tous deux d'un Manuscrit d'Anastase, qui étoit dans la Bibliotheque du Roi de Rrance, où l'on trouvoit la Vie de 8. 50.52.

Pag. 295.

Salm.

172.

Blond.

Anacr.

1645. p.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 67 la Papesse très-expréssement raporrée. & ils avoient même eû l'un & l'autre la curiosité de copier (a) l'Exemplaire dans cet endroit-la. C'est Epist. ad aparemment le même Exemplaire Car. dont parle de Launoy dans une de Teller. p. ses Lettres, & qu'il dit avoir vû & m. 20. lû lui-même. D'ailleurs le Juriscon- Var. Lett. sulte Fabrot qui présidoit à l'Édition in Anast. d'Anastase qu'on fit à Paris en 1649. p. 290. non seulement sur ce Manuscrit de la Bibliotheque Royale, mais encore sur un autre de la Bibliotheque du Cardinal Mazarin, dit expressément que la (b) Vie de Jean l'Anglois est (b) p.290 inserée dans l'un & dans l'autre. Il est vrai que Messieurs Sarrau & Blondel (c) ont soupçonné que cet (c) sarr] Exemplaire a été alteré par quelque ad salm, Copiste Moderne, qui a écrit la suite 2. 172. des Papes ju'qu'à Martin V. Et Monsieur de Launoy ajoûte, (d) en par- (d) ubi ticulier, que ce Manuscrit est néces- supr. sairement nouveau, & ne peut-être plus ancien que le Concile de Constance. Pour ce qui est de Fabrot, voici de quelle manière il s'explique Pag. 296.

après les paroles que j'en ai déja raportées. Mais parce qu'il y a longtems que cette Fable est entiérement décriée, on a jugé à propos de la suprimer de peur que quelques mal-intentionnez, n'en prennent occasion de semer leur's calomnies; Que si quelqu'un trouve mauvais que nous ayons ômis cette vie, il peut consulter l'Exemplaire Roial, il y lira les paroles de Martin le Polonois, que quelques mal-

babiles gens y ont fourrées.

H'faut avouer que l'altération du premier de ces Manuscrits est visible, quand ce ne seroit que dans ces paroles, à ce qu'on dit, comme on l'as-sure, lesquelles se trouvent dans la narration du Fait dont il s'agit, car elles ne peuvent convenir à Anastase qui aiant été Contemporain, en doit avoir parlé avec une entiere certitude. Il y a aussi dans ce même Exemplaire quelques paroles qui semblent empruntées de Martin le Polonois. C'est Fabrot qui nous en assûre. Mais que ne raportoit-il lui-même de bonne foi ces paroles, que presque personne ne peut aller lire dans la Bibliothéque du Roi? Due Pag. 297.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 69

Que ne laissoit-il au Lecteur la liberté de juger si elles avoient été transcrites de la Chronique de Martin dans l'Histoire d'Anastase, ou si ce n'est point de l'Histoire d'Anastase qu'elles ont été copiées par le Compilateur Martin? Comment se seroiton avisé de mettre dans Anastase une avanture qui n'y auroit jamais été? Croira-t-on que des Moines & des Copistes choisis exprès pour garder & pour copier des Manuscrits, & qui travailloient sous les yeux de tout le Papisme, aient falsisié un Historien d'aussi grand poids qu'Anastase pour ·lui faire dire des choses, qui devoient couvrir d'opprobre l'Eglise Romaine dont ils étoient eux-mêmes Membres, & que cette falsification ait été faite depuis plusieurs Siécles, & dans des lieux de l'Europe si éloignez les. uns des autres? N'a-t-on pas autant de droit de dire que les Exemplaires du Vatican qu'a suivis Baronius, ont été tronquez dans l'endroit où il falloit parler de la Papesse, comme cela est effectivement arrivé aux Exemplaires de Marianus, de Sige-- E 3

Pag. 297. 298.

bert, de Martin, & de Platine, de l'aveu même de plusieurs Auteurs

de cette Communion?

(a) Luc. Holsten. Epist. XXI. ad Petr. Lambec.

Holstenius donne avis à Lambecius (a) son Néveu dans une Lettre qu'il lui ecrit que dans la dernière partie de l'Ouvrage d'Anastase, c'est-à-dire, à commencer depuis Leon IV. il se trouve des Lacunes dans les Exemplaires d'Italie, & témoigne qu'il seroit à souhaiter qu'ou remplit ces Lacunes sur les Exemplaires Royaux. Les Jesuites de Mayence reconnoissent aussi que les Vies d'Anastase ant été corrompues en quelques endroits, tant par des additions que par des retranchemens qu'ils attribuent à l'ignorance crasse des Siécles passez; mais ils pouvoient imputer cette falsification à l'infidélité de ceux qui ont eû ces Manuscrits entre leurs mains aussi-tôt qu'à leur ignorance, puis qu'elles trouvent en plus d'endroits qu'ils ne disent, & dans des articles très-importans. Allatius le plaint quelque part de la licence avec laquelle chacun, selon sa fantaisse a ajosté dans la Chronique de

Prafat.

Papesse Jeanne. III. Part. 71 Martin, (on en peut dire autant des autres) tout ce qu'ils jugeoient digne d'y être inseré, & a retranché ce qu'ils ne jugeoient pas digne d'être la. Et de là vient que dans la suite d'autres personnes ont mis en marge ce qu'ils sçavoient avoir été retranché des originaux. C'est sur ce prétexte de supléer aux Lacunes du texte, (a) qu'Onuphre prétend que la (a) Ad Fable de la Papesse, comme il l'apel- platin. le, a été mise par quelque Ecrivain plus nouveau à la marge de cinq Exemplaires de l'Ouvrage dont il s'agit. Mais je demande à Onuphre, s'il est vrai-semblable que les Moines & autres Bibliothécaires, à qui l'inspection des Livres & des Manuscrits étoit confiée, eussent souffert des additions si odieuses & si flétrissantes pour le Siége de Rome, s'ils n'avoient été persuadez qu'en effet il manquoit quelque chose au texte d'Anastase, & que d'ailleurs ce qui faisoit le sujet de l'addition ne renser-

moit rien que de très-véritable?

Il est vrai que ceux qui depuis
quelques

Pag. 299.

. E 4

quelques Siécles ont remis l'Histoire de la Papesse dans l'Ouvrage d'Anastase ne l'ont pas tous fait avec la même éxactitude ou la même fidélité; mais c'est que depuis très longtems la plûpart des Exemplaires d'Anastase étoient tronquez précisément à l'endroit où devoit être l'Histoire de la Papesse. (a) Et l'on remarque (2) Edit. que l'Exemplaire de M. de Thou finit à la Vie de Leon IV. & qu'elle Var. Lett. n'y est pas même toute entiére. On a déja vû qu'Holstenius s'est plaint que les Lacunes qui se trouvent dans les Exemplaires d'Italie, & sur tout dans la dernière Partie de cet Ouvrage le rendent tout - à - fait diffor-Bibl. Caf. me. Enfin Blondel témoigne qu'en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hollande il n'y a presque point de Manuscrits d'Anastase qui ne soient tronquez sur la fin, de la même manié-

Mogunt.

in Cod. Thuan.

Reg. p.

Edit.

313.

Comment.

T. IV.

P. 45.

Anacr.

que tous par la Vie de Leon IV. Or il n'est pas difficile de comprendre que les Moines qui copioient cet Ouvrage voiant que la

re que les précédens, finissant pres-

Pag. 300. 301.

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 73

Vie de Jean l'Anglois manquoit dans leurs Exemplaires, voulurent supléér à ce défaut en copiant l'Histoire de la Papesse, telle qu'ils la trouvoient dans Martin le Polonois. Quoi qu'il en soit, la parfaite conformité de tant d'Exemplaires d'Anastase qui se trouvent désectueux justement à l'endroit où se trouve la Papesse dans les Historiens qui en ont parlé, est un indice fort violent. qu'il y a eu de l'affectation dans une conduite si unisorme, & que c'est frauduleusement qu'on a voulu suprimer cette infame avanture, dans un Historien dont le seul témoignage l'auroit mise hors de contestation. Ou si l'on ne veut pas convenir qu'Anastase ait été tronqué, & que l'on prétende que cet Auteur n'a pas poussé son Histore au de-là de Leon IV. il faut en mêms tems convenir, comme d'une chose démonstrative, que l'argument que l'on voudroit tirer du silence d'Anastase sur le sujet de la Papesse, ne prouve rien absolument.

Mais

Pag. 301. 302.

E: 5 .1. &

Mais la verité est, qu'Anastase a été tronqué, & l'article de la Papesse n'est pas le seul où l'on remarque que cette Ouvrage a été corrompu, soit par voie d'addition, soit par voie de retranchement, pour favoriser l'Eglise de Rome. Platine raporte, comme le tenant du Bibliothécaire, plusieurs choses qui ne se lisent point dans l'Anastase d'aujourd'hui; comme que Louis le Débonnaire déclara sujettes à l'Empire neuf Villes de Toscane; qu'il donna à Paschal I. la liberté d'élire les Evêques, ce qui ne se faisoit point auparavant sans consulter les Empereurs. Et que le Pape Adrien avoit accordé à Charlemagne le pouvoir de faire ces mêmes élections.

(a) De Ram. Pentif. Lib. IV. C. XI.

In Pas-

chal.

On trouve aussi dans Bellarmin (a) un Fait par lequel il est aisé de juger ou que l'on a corrompu à Rome quelqu'un des Exemplaires d'Anastate en saveur d'Honorius I. ou que Bellarmin a voulu imposer au public. Ce Fait que le Cardinal avance comme l'aïant tiré d'Anastase, est que les Ennemis de l'Englise

Pag. 301. 302.

PAPESSEJEANNE. III. Part. 75 glise Romaine avoient malicieusement misle nom d'Honorius I. parmi ceux qui furent condamnez, comme Monothélites au VI. Concile Oecumenique. Or l'opinion la plus commune est que le VI. Concile Occumenique condamna effectivement Honorius comme Monothélite, aussi bien que Cyrus & Sergius. Et c'est ainsi que l'Anastase imprimé le rapporte dans la Vie de Leon II. qui approuva ce Concile; Sarrau, Lambecius, Baronius lui-même, & les Jesuites de Mayence, pourroient nous fournir plusieurs exemples de cette nature. Mais je n'en rapporterai plus qu'un qui regarde cette dis-

On lit dans les Exemplaires de la Bibliothéque du Roi, & de celle de Mazarin que Fabrot a eû entre les mains & dont on a reconnu l'antiquité, que Leon IV. mourut le XVII. de Juillet & que le Pontificat fut vacant deux mois & 15 jours. Platine dit la même chose, apparemment sur l'autorité du Bibliothécaire, aussi bien

Pag. 303. 305. 306. 307.

pute.

bien que la Chronique de Nuremberg, & Albert de Staden si l'on en excepte quelques jours de difference. D'autre part Onuphre dans son Abregé des Papes, dit comme l'ayant pris d'Anastase, ou du Bibliothécaire, qu'après la mort de Leon, le Siège vaqua un mois & 17. jours. Et Bellarmin dit encore, comme le tenant d'Anastase, que le Siège vaqua 15. jours. Or l'Anastase imprimé ne dit pas un mot du temps de la vacance du Siége entre Leon IV. & son Successeur. Bien loin de là, on y voit des expressions qui semblent dire tout le contraire, mais qui sont une nouvelle preuve que l'Anastase dont il s'agit a été corrompu en plusieurs maniéres.

Prafat. Albin. Typogr. Les Jesuites de Mayence auront donc beau nous citer comme d'Anastase & de Guillaume, certaines expressions qui se trouvent dans les Vies de Nicolas I. & d'Adrien II. & qui semblent prouver que Benoît III. a été le Successeur immédiat de Leon IV. on leur alléguera l'Exemplaire de la

PAPESSE JEANNE. III. Part. 77. Bibliothéque Royale où ces paroles là ne se trouvent point, suivant ce que M. Sarrau témoigne Sarr. formellement dans une de ses Let- Epist. p. tres à M. de Saumaise. On leur alléguera le Manuscrit de la Bibliothéque de M. Vossius, qui est presentement dans celle de Leyde, où ces paroles ne se trouvent pas non plus.

D'ailleurs ces termes par le quels on prétend qu'Anastase a marqué Mox. cette succession immédiate, se trouvent-ils dans les Exemplaires de cet Auteur qui se terminent à Leon IV. dont la Vic ne s'y trouve pas même toute entiére, comme on l'a vû? Ce que l'on cite aussi de la Vie de Benoît III. & sur quoi de Launoy insiste beaucoup, pour prouver cette succession immédiate & non differée, le trouvera-t-on dans les Exemplaires où l'on ne trouve pas un mot de Benoît III. que peut-être on a supprimé afin que la suppression de Jeanne parût moins affectée? En verité, il faut s'aveugler

Pag. 519. 324.

beaucoup pour ne pas voir que le

terme, aussi-tôt & autres semblables

qui se trouvent dans les Exemplaires

d'aujourd'hui pour marquer le peu de temps qui s'est passé entre la mort de Leon & l'élection de Benoît, n'y

Epist. ad Raym. Forment.

ont été ajoûtez que dans la vûe de faire éclipser la Papesse. Et on ne peut assez s'étonner que de Launoy, d'ailleurs si judicieux & si équita-Part. VII. ble, ait pû conter, comme il a fait, sur ces expressions, lui sur tout qui est un de ceux qui a le plus fortement relevé les falsifications de cet Ouvrage, & qui dit formellement dans une de ses Lettres, que ce Livre d'Anastase a absolument besoin d'être châtié & revû sur les plus anciens Manuscrits, parce qu'il est tout plein de Lacunes & d'autres défauts qui le défigurent entiérement. Après cela qu'on nous allégue le silence d'Anastase! Ce qu'on vient de dire est si clair, que je ne sais pas difficulté d'assûrer que s'il y a jamais eu quelque chose de Problématique, c'est cette question si Anastase a par-

Pag. 329. 309. 310.

Papesse Jeanne III. Part. 79 parlé de la Papesse, ou s'il n'en a pas parlé?

# CHAPITRE VI.

Où l'on examine, si supposé qu' Anastasc n'ait pas parlé de la Papesse, il y a lieu de tirer quelque conséquence de son silence.

L y a pourtant encore une Reflexion très-importante à faire, sur le sujet d'Anastase, supposé qu'il soit l'Auteur des Vies des Papes qu'on lui attribuë. C'est que, du caractére dont est cet Historien quand même on avouëroit qu'il n'a point parlé de la Papesse, il ne s'ensuivroit pas pour cela, qu'elle n'eût jamais été; car comme c'est dans Rome même qu'il écrivoit, il a affecté de supprimer tout ce qui pouvoit tourner à la honte de l'Eglise Romaine, ou au préjudice des Papes, sans avoir aucun égard à l'au-

Pag. 310.

Cicer.

Lib. 11.

de Oras.

Martin Pol. in

ad ann.

698.

l'autorité des Ecrivains les plus approuvez. Il a crû sans doute qu'un aussi grand intérêt le dispensoit de pratiquer cette premiere régle de l'Histoire, qui porte qu'il n'y a rien qu'un Historien doive craindre de dire, pourvû qu'il soit veritable; & que les soupçons de partialité sont ceux qu'il doit le plus soigneusement éloigner. Il est aisé de montrer par plusieurs exemples, que cet Auteur n'a pas fait grand cas d'une Loi si inviolable à tout bon Historien.

Anastase a entiérement supprimé un Leon III. que Martin le Polonois, Bolewink, & quelques Catalogues placent entre Serge I. & Jean VI. Il est vrai que les Auteurs Leon. III. qu'on vient de citer, disent en même temps que ce Leon III. ne devoit pas être mis dans le Catalogue des Papes. Mais au moins ont ils été plus fidéles qu'Anastase qui n'en parle ni de façon ni d'autre, sans doute parce que ce Pape étoit Baron. ad entré au Pontificat par de mauvaises

ann. 730. Voies. N. IV. V. Tous les Historiens tant Grecs que

PAPESSE 'JEANNE. III. Part. 81

que Latins, rapportent que Gregoire II. & après lui Grégoire III. défendirent qu'on paiât à Leon Isaurien les tributs qu'il avoit accoûtumé de lever en Italie, & qu'ils firent révolter les Romains & les Italiens de l'obéissance de cet Empeaprès l'avoir excommunié comme un Hérétique. un Fait dont toute l'Eglise Romaine convient. Cependant Anastase, ni dans la Vie de goire II. ni dans celle de Gregoire III. ne dit pas un mot d'une conduite qui ne pouvoit que paroître consilium très odieuse, au contraire il dit que init, ce sut Gregoire II. qui détourna les Italiens du dessein qu'ils avoient fait d'élire un autre Empereur,

On ne trouvera pas, non plus, dans Anastase ce que Platine dit en termes exprès, au sujet de l'élection de Paschal I. C'est que ce Pape envoya des Légats à Louis le Debonnaire pour s'excuser envers lui de ce qu'il avoit été él& Pape sans l'agrément de sa Majesté

Pag. 311. 303. Tom. 11.

Italie ut [161 elizerent Imperatorem, se compe [ta'e constitum Pontifex.

Im?

Imperiale; non plus que ce que dit le même Platine, après les Annales de S. Bertin que Gregoire IV. ne voulut point exercer le Pontificat, que premiérement cette Dignité ne lui fût confirmée par les Ambassadeurs que Louis le Debonnaire envoia exprès à Rome pour ce sujet. Anastase n'a eû garde de faire part au public de ces circonstances qui blessent l'orgueil

des Papes.

Tous les Historiens Latins, & Gratien lui-même conviennent que le Pape Zacharie déposa Childeric III. Roi de France, & mit en sa place Pepin surnommé le Bres. Or on sçait que les Auteurs François, qui ont écrit pour désendre les Droits de leurs Rois contre les entreprises des Papes, ont insisté sur le silence d'Anastase là dessus, comme sur une preuve de la fausseté du Fait. Ainsi Anastase voulant épargner la réputation d'un Pape, a indirectement sourni un argument contre l'autorité Pontificale.

C'est dans ce même esprit qu'Anas-

Pag. 303. 314. 311. 312. 313.

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 83

nastase dissimule tout ce qui peut donner quelque atteinte aux ambitieuses prétentions des Papes, comme le serment de fidélité que Leon Adoravit III. prêta à Charlemagne lors qu'il Imperaten'étoit encore que Roi de France, rem & les soûmissions qu'il lui fit, quand Domiil fut Empereur; aussi bien que le num, Decret d'Etienne V. rapporté par more an-Gratien, portant que l'élection des siquorum Pontifes ne se fera point sans la con- pum.
noissance de l'Empereur, avec plu- Alcuin. sieurs autres articles semblables. supprime encore un Fait de cette na- Bar. ad ture, que Sigebert n'est pas seul à Ann. rapporter, comme il semble que Bironius l'ait crû, puis qu'on le trouve aussi dans les Annales de S. Bertin, sur l'autorité desquelles on fait tant de fond, quand il s'agit de contester l'Histoire de la Papesse. C'est que Lothaire envoya à Rome son fils Louis Roi d'Italie pour confirmer l'élection de Serge II. au Pontificat, & pour empêcher que dans la suite personne ne sût élevé à cette Dignité sans 1'08-

Pag. 315. 319.

Fz

l'ordre de l'Empereur, ou sans l'entremise de ses Ambassadeurs. Baronius tâche de se prévaloir du silence d'Anastase sur toutes ces choses, Mais lors qu'Anastase garde le silence sur des choses avantageuses à l'Eglise Romaine, l'Annaliste n'y a aucun égard & ramasse avec avidité tout ce que les autres Auteurs rapportent qui peut flâter l'orgueil & l'ambi-

tion de Rome.

Anastase dissi-Non - sculement mule tout ce qui peut-être desavantageux aux Papes, mais il éleve même jusqu'aux nuës, ceux que les Historiens ont le plus blâmez. Serge II. suivant le portrait qu'en fait Anastase, étoit un Pape très-accompli, au lieu que Gobelinus Persona & l'Histoire des Papes faussement attribuée à Luitprand, le representent comme un imbecille sous lequel la Simonie s'exerçoit ouvertement & qui a-XLIV. in bandonnoit la conduite des affaires à Benoît son frere labsolument incapable de cet emploi. Anastase louë tout de même divers Papes que

Gobel. Per [. Ætat. VI. Cap. Tom. I. Collectan. Meibom.

Tom. I. Pag. 85.



PAPESSE JEANNE. III. Part. 85 que les autres Historiens n'ont pû s'empêcher de representer comme des monstres d'impureté. Et cela est si génèralement répandu dans tout son Ouvrage, qu'il semble que sa principale intention ait été de transformer en autant de Saints. tous ces Papes du VIII. ou IX. Siécle, qui n'ont été recommandables que par leur orgueil, leur tyrannie, leur simonie, leur paresse, ou leur lâcheté. Il ne faut que lire son Histoire pour y reconnoître ce caractére par tout. Aussi plusieurs Ecrivains de la Communion de Rome, soit en France, soit en Allemagne l'accusent-ils d'une fort grande partialité en faveur du Siége Papal, & même d'avoir avancé plusieurs choses fausses au préjudice des Rois & des Empereurs, comme sur le sujet des prétendues Donations faites au Siége de Rome, Ann. & dans tous les démêlez entre ce 552. Ni Siège & les Puissances Séculières. 739. N. Baronius lui même le taxe de men- v. 817. songes, N. I. Pag. 317. 318. 319. 320.

Un. zed by Google

songes, de contradictions, de bevûës & d'autres semblables fautes qui rendent un Historien indigne de toute sorte de créance. D'ailleurs le sçavant Alexandre Cook dans son excellent Dialogue de la Papesse Jeanne, mis en François par Jean de la Montagne, & imprimé à Sedan en 1623. & à Geneve en 1656. produit un grand nombre d'exemples de ces fautes dans Anastase. Et Monsieur de Spanheim, devant qui un Historien ne bronche pas impunément, a relevé ce même Auteur en plusieurs endroits, soit dans son Histoire Ecclesiastique, soit dans celle des Images, contre le Pere Maimbourg. Mais faut-il d'autres preuves du peu d'exactitude & de sincerité, d'Anastase, que l'aveu même des Jesuites de Mayence, qui disent dans leur Préface qu'il se trouwe dans cette Histoire plusieurs: Faits éloignez de la verité, des erreurs de Chronologie & diverses contradictions? Soit donc que le silence d'Anastase vienne de ceux qui ont disposé de son Histoire, soit qu'il l'ait luimêPapesse Jeanne. III. Part. 87 même affecté, il est également déraisonnable d'en tirer aucune preuve contre l'Histoire de la Papesse.

# CHAPITRE VII.

Où l'on examine certains endroits d'Anastase, par lesquels on prétend exclurre la Papesse.

examiner certains endroits d'Anastase qui, à ce qu'on prétend, excluent nécessairement la Papesse. Nous avons montré suffisamment ci-dessus, que les termes d'aussi tôt &c. par lesquels on a prétendu prouver que Benoît III. succeda immédiatement à Leon IV. ne peuvent être d'Anastase, d'un côté parce qu'ils ne se trouvent point dans les anciens Manuscrits, & de l'autre parce qu'ils sont incompatibles, avec le calcul Chronologique de ces mêmes Manuscrits.

F 4

On

On tire encore de l'Histoire d'Anastase un autre raisonnement qui semble exclure entiérement la Pa-C'est qu'il paroît par cet Auteur, au moins tel que nous l'avons aujourd'hui, qu'on fit à Rome un Decret, par lequel on donnoit avis de l'élection de Benoît III. aux Empereurs Lothaire & Louis. Lothaire étoit donc encore en vie quand Benoît fut élû, & par consequent cette élection de Benoît se fit avant le 29. de Septembre de l'an 855. qui fut le jour auquel on dit que Lothaire mourut, ou au moins ce Pape sut élû si peu de jours après la mort de Lothaire que la nouvelle n'avoit pû encore en arriver à Rome. Mais si l'Histoire de la Papesse est véritable, il faut que Benoît qui lui succeda n'ait été élû que deux ans ou environ après la mort de Lothaire; Car le Pontificat de Jeanne sut de deux ans, 5. mois 4. jours, & il ne commence selon le sentiment de ceux qui en ont parlé que l'an 855, qui fut l'an même que l'Empereur Lothaire mourut.

# PAPESSE JEANNE. III. Part. 89

Ce raisonnement seroit démonstratif, s'il y avoit lieu de conter sur la fidélité des Editions qu'on a faites d'Anastase, & si d'ailleurs la Chronologie étoit bien exacte sur cet endroit de la mort de Lothaire. aura lieu de traiter ce dernier article dans la quatriéme Partie de cet Ouvrage; pour le présent il suffira de remarquer que ce prétendu Decret envoié à Lothaire touchant l'élection de Benoît, ne peut être qu'une altération frauduleusement faite de l'une de ces deux manières. Ou l'on a fait dire à Anastase; touchant l'élection de Benoît III. ce qu'il avoit dit de l'élection de Jeanne; ou, ce qui est plus vrai-semblable, au nom de Louis, on a ajoûté celui de Lothaire, en mettant la Dignité d'Auguste au nombre pluriel. Mais voici une chose remarquable. Pour soûtenir la fraude, il est clair qu'il falloit parler par tout des Augustes au pluriel. Cependant ceux qui ont bien voulu corrompre, ont été assez grossiers pour ne s'exprimer, qu'une seule fois au pluriel, s'ex-

Pag. 327.

primant au singulier dans tout le reste de la narration, où ils parlent de Louis Cesar, des Ordres d'Auguste, de l'Empereur, des ordres de l'Empereur, des Ambassadeurs de Cesar & des Ambassadeurs d'Auguste. En effet, Platine, (a) la Chro-

(a) Ad

VI.

ann. 855. nique de Nuremberg, & Baronius N. XXX. ne parlent que de l'Empereur Louis dans l'Histoire qu'ils nous ont laissée de l'élection de Benoît. Or il n'étoit pas fort difficile à ceux qui ont pris soin de l'Edition d'Anastase d'imposer là-dessus au public à la faveur d'une équivoque, à cause qu'il est fait mention de ces deux Empereurs dans la Vie de Leon IV. & pour peu qu'on y fasse d'attention il ne sera pas difficile de découvrir la grossiereté de cette contradiction manifeste. Quand Anastase a fait mention de Lothaire & de Louis conjointement, & qu'il a emploié le titre d'Augustes au pluriel, cela regardoit le tems de Jeanne, sous le Pontificat de laquelle l'Empire étoit partagé entre Lothaire & Louis, PAPESSE JEANNE. III. Part. 91

& ausquels on envoia, sans doute, un Decret de Rome touchant l'élection de Jeanne, comme c'étoit la coûtume. Mais parce que pour suprimer cet odieux Pontificat il faloit apliquer à Benoît les années qui con-! viennent à Jeanne, ainsi qu'a fait Sigebert, il n'a pas été difficile, s'agissant d'un tems sur lequel les Chronologues sont si peu d'accordentre: eux, de confondre le Decret qui fut envoié aux Empereurs, c'est-à-dire, à Lothaire gouvernant l'Empire avecs son Fils, sur le sujet de l'élection de Jeanne, avec un autre Decret envoié à l'occasion de Benoît III. au seul Empereur Louis, qui avoit succedé à son Pere mort environ depuis un an.

On a usé à peu près de la même bonne soi à l'égard de Sigebert. Cet Historien raporte la mort de Leon IV. à l'an 854., c'est-à dire, un an ou environ avant celle de l'Empereur Lothaire, selon tous les Chronologistes. Cependant on fait dire à Sigebert que le Cardinal Anastase, constamment Anti-

pape

Pag. 329.

pape de Benoît, sut chassé par les Ambassadeurs de l'Empereur Lothaire, en assignant les années de Jeanne à Benoît, afin de le placer, immédiatement après Leon IV. & cela par une fraude manifeste & dont ceux qui ont procuré l'Edition de Sigebert peuvent être facilement convaincus par le témoignage d'un nombre infini d'Auteurs, comme du Continuateur d'Adon, du prétendu Luitprand, d'Hermannus Contractus, du Compilateur Chronologique, de Marianus, de Conrard d'Ursperg, de Martin &c. qui tous s'accordent à dire que Benoît ne monta sur le Trône Pontifical qu'après la mort de Lothaire.

Je reviens à l'Antipape Anastase duquel le Bibliothécaire raconte le Schisme dans la Vie de Benoît. Le Docteur de Launoy a prétendu tirer de cette Histoire un argument sans replique contre celle de la Papesse. Et cet argument est sóndé sur deux raisons. La première, c'est qu'il est hors de toute aparence que cet Anastase, qui

Pag. 330.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 93 croioit avoir été injustement excommunié par Leon, sût demeuré tranquille pendant tout le Pontificat de Jeanne, & en eût attendu la fin pour remuer, comme si par un esprit Prophétique, il eût prévû qu'elle devoit bien tôt arriver. La seconde raison, est tirée des Annales qu'on appelle ordinairement de S. Bertin, où l'on voit (a) qu'après la mort de Leon IV. Anastase tout excommunié cisc. Du-& tout dépusé qu'il étoit, ne laissa pas chesn. de revenir de la retraite où il s'toit Histor. allé cacher, comme un Larron & d'en-Fradc. Tom. III. vahir le Gouvernement de l'Eglise. Il p. 232. est aisé de faire voir que ces raisons n'ont pas toute la force que le Docteur de Sorbonne s'est imaginé.

I. La narration d'Anastase le Bibliothécaire, au sujet d'Anastase l'Antipape, ne s'accorde ni avec elle-même, ni avec les Annales de S. Bertin. Si l'on en croit les Exemplaires d'Anastase, tels qu'ils sont aujourd'hui, Benoît sut élû Pape aussi-tôt après la mort de Leon, & cela du consentement de tous les Etats, & comme par inspi-

Pag. 331. 332.

inspiration divine. Mais si l'on en croit les anciens Manuscrits du même Auteur, aussi bien que Platine & la Chronique de Nuremberg, le Siége sut vaquant depuis la mort de Leon, pendant deux mois & 15.

jours.

D'ailleurs si Leon IV. mourut le 17. Juillet de l'an 855, comme les Exemplaires d'Anastase le disent, il s'ensuit de là que Lothaire étoit encore alors plein de vie, puis qu'il ne mourut que le 28. ou le 29. de Septembre de la même année; Benoît ne sut donc pas élû Pape immédiatement après la mort de Leon IV. puis qu'on a vû ci dessus que ce fut sous l'Empire de Louis seul. Certainement si Louis II. étoit seul Empereur lors de l'élection de Benoit & lors du Schisme d'Anastase, il faut nécessairement que le Siége ait été vaquant pendant l'espace de deux mois, pour le moins, comme le rapportent les anciens Manuscrits d'Anastase. Aussi les Annales de S. Bertin, qui disent que le Prêtre Anastase sortit de sa retraite, ne difeat

PAPESSE JEANNE. III. Part. 95 sent point que ce fut aussi-tôt ou immédiatement après la mort de Leon. Et ce que dit le Pontifical parlant de l'élection de Benoit III. ne nous permet pas de croire, qu'il ait été élû immédiatement après Leon IV. Ce Pontifical raporte qu'aussitôt après l'élection de Benoît toute la Ville se réjouit de voir la tranquilité succeder aux troubles & aux sujets de tristesse dont on étoit auparavant agité. Or il est certain que depuis l'expulsion des Sarrasins, qui arriva deux ans après l'élevation de Leon IV. au Pontificat, toute la Ville & toute l'Eglise de Rome jouirent d'une paix profonde, & d'une prosperité achevée. Cette tristesse, cette confusion, ces troubles ne regardoient donc pas le tems qui avoit immédiatement suivi la mort de Leon; mais il y a plus d'apparence que le Pontifical a voulu désigner par-là, la confusion & l'allarme où l'accouchement de la Papesse avoit jetté toute la Ville de Rome. D'ailleurs il est surprenant que le Docteur de Launoy ordinairement si judicieux, ait

Pag: 333. 334.

ait pû se résoudre à tirer aucune preuve d'une narration aussi embrouillée & aussi pleine de contradictions, qu'est celle du Schisme d'Anastase, dans cette Histoire des Vies des Pontises, telle que nous l'avons aujourd'hui; Je dis telle que nous l'avons aujourd'hui, car cette même narration se trouve tout autrement faite dans quelques Manuscrits, où l'on attribue les premiers mouvemens de ce Schisme à un certain Jean Diacre de Latran, qui s'étant mis à la tête d'un parti de factieux s'empara du Siége Pontifical par violence, & en sut chassé avec ignominie. Après quoi les mêmes Manuscrits raportent en beaucoup moins de mots, & bien autrement que dans les Exemplaires imprimez, la Faction d'Anastale, laquelle ils attribuent aux François; quoi qu'il paroisse d'ailleurs que le premier soin de Benoît, dès son arrivée au Pontificat, sut de gratifier cette Nation, comme on le fera voir quand on parlera des Lettres d'Hincmar, & du Privilege de Corbie.

Mais il n'est pas nécessaire d'avoir recours

Pag. 519.

Papesse Jeanne. 111. Part. 97 recours à la contrarieté qui se trouve entre les divers Exemplaires du Bibliothécaire sur le sujet du Schisme de l'Antipape Anastase, il ne faut que jetter les yeux sur la narration de ce Fait dans l'Exemplaire imprimé, pour invalider toutes les preuves qu'on en pourroit tirer, & pour y trouver un bel échantillon des contradictions & des galimatias que Baronius a lui-même attribuez à cet Ecrivain.

Par exemple les mêmes personnes qui d'une commune voix avoient élû Benoît à la Dignité Pontificale, cet Auteur les introduit consentant tout d'un coup à l'élevation de l'Antipape Anastase, sans observer dans ce recit aucune régle de vrai-semblance.

D'ailleurs en un endroit il parle de Lothaire & de Louis conjointement, comme étans Empereurs ensemble, & en un autre il parle des Augustes au pluriel, mais par tout ailleurs il ne parle que de Louis comme étant lors seul Empereur, ce qui découvre que le nom de Lo-

Pag. 334. Tom. II.

G

Lothaire y a été frauduleusement inseré, suivant la Remarque que j'ai déja faite, Mais comme cet endroit qui regarde le Schismed'Anastase est si obscur que le plus habile Grammairien y perdroit son Latin, j'aime mieux renvoier le Lecteur à l'ouvrage même que d'entrer dans tout ce détail, ce qu'on a dit sussit pour comprendre l'injustice qu'il y auroit à fonder aucun raisonnement sur un discours sans construction. En esset

(a) Traité (a) l'Avocat Cognard & Desmade la Pap. rets ont déja remarqué que pour tip. 179. rer quelque avantage de cette narra-180. tion d'Anastase, M. Blondel avoit Quast. p. été obligé d'y supléer plusieurs cho-

157. ses de son Chef.

J'admire, au reste, la surprise que témoignent de Launoy & Blondel, de ce que dans cette Histoire du Schisme d'Anastase, il ne se trouve aucune trace d'une Jeanne: Quelle merveille! Anastase écrit la Vie de Benoît, & il ira parler de Jeanne qui n'étot plus, qu'il ne regardoit que comme un Faux Pape, & qu'il auroit voulu essa.

Pag. 335: 336. 337.

Papesse Jeanne. III. Part. 99

effacer de la mémoire des hommes.

Mais, disent-ils, d'où vient qu'Anastase attendit si long-tems à saire éclater son dessein, & qu'il ne se faisit pas d'abord de l'occasion que lui en fournissoit la mort de Leon IV. Aparemment il eut des raisons qui l'engagerent à ce délai, & il n'est pas difficile d'en deviner quelques-unes. La mémoire des Anathémes frapez solennellement contre lui, premiérement à Ravenne, puis à Rome par des Decrets de Synodes, & d'un consentement unanime, étoit encore toute recente, puis que lors que Leon IV. mourut, (a) il (a) Luc. n'y avoit pas encore vingt mois que Holsten. la dernière de ces Excommunications Collect. avoit été lancée contre lui. Lothaire qui étoit encore plein de vie quand Leon IV. mourut, avoit luimême confirmé ce jugement porté contre Anastase, & l'avoit sait signer par ses Evêques. Or cela même montre avec combien peu de vraisemblance on prétend qu'Anastase immédiatement après la mort Leon,

Pag. 337.

G 2

Leon, & en présence de tout le Clergé & du Peuple fut élevé comme d'un plein saut du dernier dégré d'ignominie au plus haut degré d'honneur, & cela par le Ministère des mêmes Evêques qui avoient souscrit à sa déposition de la part de Lothaire. Il falloit pour le moins qu'Anastase attendit la mort de Lothaire & de ceux qui avoient eû le plus de part à sa déposition, pour découvrir son dessein, & pour faire agir les ressorts qu'il préparoit depuis long-tems, à l'exemple de Formose, Evêque de Port, qui ne se mit sur les rangs pour le Pontisicat, que quelques années après la mort de Jean IX. qui l'avoit dépouillé de sa Dignité. En effet les Annales de S. Bertin ne parlent point de cette entreprise d'Anastase comme d'une chose arrivée sous l'Empire de Lothaire. Ces mêmes Annales, & l'Auteur des Vies des Pontises ne disent pas même que cette déposition soit arrivée le 29. de Septembre, jour de la mort de Lothaire. Ces

### PAPESSE JEANNE III. Part. 101

Ces mouvemens d'Anastase ne peuvent donc se raporter qu'au tems de Louis, lors qu'il étoit seul Empereur, & il est fort croïable qu'ils n'arriverent qu'en l'an 857. Anastase aïant couvé quelques années son mauvais dessein. C'est ainsi que ce même Anastase après que Benoît l'eût dépouillé de ses Habits Sacerdotaux demeura long-tems fort tranquile sous le Pontificat de ce Pape, aussi-bien que sous celui de Nicolas I. n'aiant recommencé à remuer que sous Adrien II. selon le témoignage (a) d'Holstenius apuié (a) Colsur les Actes du Synode tenu à Ro- lect. Rom. me sous Adrien, & sur un Monu. Part. II. ment de la Bibliothéque des Barbe- 2. 136. rins, témoignage plus autentique que la Chronologie de Blondel destituée (b) de toute autorité, & que (b) In celle du Pere Labbe, dont on par- Cenolera dans la suite.

CHA-

Pag. 339.

ann. 867.

Tom.

582.

XVI. p.

## CHAPITRE VIII.

#### De la Lettre d'Hincmar.

Ous avons encore à parler de deux Piéces, par lesquelles on prétend anéantir le Pontificat de Jeanne. La premiere est une Lettre d'Hinemar Archevêque de (a) Rheims au Pape Nicolas I., laquelle se trouve toute entière dans les Annales de Baronius & dans la Bibliothéque des Peres imprimée à Paris, aufli-bien que dans les œuvres d'Hincmar de l'Edition de Jean Descordes, & de celle de Sirmond. Là cet Archevêque dit qu'en même tems que l'Empereur Lothaire envoioit ses Ambassadeurs à Rome avec une Lettre au Pape Leon, il envoia aussi des Députez de sa part, avec une Lettre au même Pape, dans laquelle il lui demandoit la confirmation du second Synode de Soissons. avec la confirmation des Privileges du Primat & du Diocése de Rheims. A quoi il ajoûte que pendant que les Dépu-

Pag. 329. 360? 361.

## PAPESSE JEANNE. III. Part. 102

Deputez étoient en chemin ils aprirent la nouvelle de la mort de Leon IV. & qu'étans arrivez à Rome avec leurs Lettres, ils trouverent Benott III. déja sur le Siége Pontifical, lequel Benoît envoia à Hincmar le Privilege qu'il demandoit. Or, dit-on, il paroît évidemment par ce Fait, qu'il ne peut pas y avoir eû deux ans & cinq mois d'espace entre la mort de Leon IV. & l'élection de Benoît III. comme le prétendent ceux qui placent la Papesse entre ces deux Pontises.

L'autre Piece, (a) est le Privilege (a) Corde l'Abbaye de Corbie en Picardie, beia veconfirmé par une Bulle de Benoît tus. III. au commencement de son Pontificat, trois mois après la mort de Leon, l'an 39. de l'Empire & du Consulat de Lothaire, c'est à dire, l'an 855. Nous renvoions l'examen de ce Privilege à nôtre quatriéme Partie.

Pour ce qui regarde la Lettre d'Hincmar, il faut observer d'abord qu'il n'y a pas une Edition de cette Lettre, où l'on ne remarque quelque varieté, soit dés le commence-

ment,

Pag. 362, 363.

ment, soit dans la suite du Discours. Celle que le Pere Sirmond a publiée est augmentée de la moitié. a même entre les Editions de Jean Descordes & de Sirmond, & celle de Baronius une certaine varieté qui pourroit faire soupçonner que les Députez de l'Archevêque de Rheims aïant appris en chemin la mort de Leon IV. retournerent sur leurs pas, & reprirent en suite le chemin de Rome avec de nouvelles Lettres, ou, au moins, attendirent ces nouveaux ordres dans le lieu même où ils aprirent la nouvelle du changement arrivé à Rome. Car au lieu que Jean Descordes & Sirmond parlant des Lettres que porterent les Ambassadeurs à Rome, les apellent les Lettres susdites, Baronius lit les Lettres du Frere, ce qui constamment ne réveille pas la même idée que les Lettres susdites. Dans l'Edition de Jean Descordes qu'a suivi le Suplement de la Bibliothéque des Peres, il y a encore d'autres diverses leçons qu'il seroit difficile de faire sentir en François, mais qui seront voir clairePAPESSE JEANNE III. Part. 105

clairement à ceux qui voudront se donner la peine de confronter ces Editions, ou qu'on n'a pas eû l'Original de cette Lettre, ou qu'elle

n'a pas été fidélement copiée.

On est si accoûrumé à de pareilles infidélitez qu'il ne faut pas s'étonner qu'on se tienne un peu sur ses gardes dans cette rencontre. Et comme il ne falloit là qu'un mot de retranché ou d'ajoûté pour déplacer entiérement la Papesse, n'y a-t-il pas lieu de soupçonner qu'on n'a pas été plus religieux dans cette occasion qu'en beaucoup d'autres? Par exemple, entre ces paroles, la nouvelle de la mort de Leon arriva qui finissent la periode, & ces autres étant arrivez à Rome, n'auroit-on point fait éclipser quelque chose qui pouroit nous servir d'indice pour l'Histoire de la Papesse? En effet il est assez surprenant, qu'Hincmar ne dise pas un mot dans cette Lettre, nidu changement que la mort de Leon aporta aux affaires de Rome, ni du tems auquel ces Députez y arriverent, ni de l'élection de Benoît qui se fit pendant. teur

Pag. 364. 365.

leur voiage, ni de l'expulsion d'Ana-

stase par laquelle le Schisme fut assoupi. Il y a beaucoup d'aparence que tant de changemens firent prendre un autre tour à l'affaire d'Hincmar, & l'obligerent à charger ses Députez de nouveaux ordres, & à récrire d'autres Lettres, d'autant plus que c'étoit à Leon qu'étoient adresfées & les susdites Lettres, & l'Ambassade de Lothaire, dont les Ambassadeurs ou les Députez aprirent peut-être la mort de Leon avant même qu'être entrez en Italie. Il falloit au moins, sçavoir auparavant quel étoit le caractere du nouveau Pape, & en quelle humeur il se trouveroit sur le sujet des François, & sur le sujet d'Hincmar. Cet Archevêque avoit d'autant plus besoin de prendre bien ses mesures que Leon IV. l'avoit déja refusé, & Baronius (a) dit même tout ouvertement, après Flodoard & sur Lettres de Nicolas, que ce ne fut que par surprise & d'une manière subreptice, qu'Hincmar obtint de Benoît ce qu'il demandoit. Or n'est-ce pas dire assez

Pag. 365. 369.

853. N.

XIV.

claire-

Papesse Jeanne. III. Part. 107 clairement qu'il s'adressa directement à ce Pape, ce qui ne se pût pas faire sans laisser écouler beaucoup de temps, & sans qu'Hincmar donnât de nouvelles instructions à ses Commissaires?

On pourroit alléguer un trèsgrand nombre d'exemples de semblables falsifications dans les Lettres & dans les écrits des Auteurs imprimez, si ce n'étoit pas une chose connuë des Sçavans, mais pour ne point fortir du lujet donc il s'agit, qui s'étonnera que les Lettres d'Hincmar ayent été falsifiées puis qu'Hincmar lui-même est accusé d'être très-souvent tombé dans cette infidélité? C'est ce qu'on peut voir fort amplement dans une Lettre de Nicolas I. aux Evêques qui s'étoient trouvez au II. Concile de Soissons; Dans cette Lettre que (a) Baronius nous (a) Baa donnée toute entière, Nicolas ron. Ann. I. taxe Hincmar d'avoir fait un 866. N. grand nombre de falsisications au Pri- Tom. vilége qu'il n'avoit obtenu de Be- viii. noît que par surprise. Ainsi com- Consil. me Hincmar n'épargnoit pas les

Ecrits même des Papes, il n'est pas étonnant qu'on n'ait pas non plus é-

pargné les siens.

(a) Epist. CIII. Edit. Masson.

(a) Peut-être pourroit on trouver encore un exemple de ces sortes de supercheries. Parmi les Lettres de Loup Servat Abbé de Ferriéres Contemporain d'Hincmar, il y en a une qui porte pour inscription, Ad Dominum Apostolicum Benedictum III. nommant expressément Benoît III. Mais dans un très-ancien Manuscrit, sur lequel Baluze a fait imprimer cette Lettre, il y a simplement ad Dominum Apostolicum sans aucun nom de Pape. Or cette difference nous donne lieu de soupçonner que le Pape auquel la Lettre s'adressoit étoit Jeanne & qu'on a effacé son nom pour mettre celui de Benoît en sa place. D'autant plus que le contenu de la Lettre convient mieux à Jeanne qu'à Benoît. s'agissoit d'avoir quelques Auteurs de litterature, comme le Livre de Ciceron de l'Orateur, les Institutions de Quintilien, le Terence de Donat, & quelques pieces de S.

Pag. 369. 370.

### PAPESSE JEANNE. III. Part. 109

S. Jerôme. Or comme on n'a jamais parlé de Benoît comme d'un Sçavant, il est bien plus vrai-semblable que cette Lettre s'adressoit à Jeanne qui étoit en réputation de litteratu-

re & de sçavoir.

Autre exemple à peu près de même nature. Il est tiré d'une Lettre de Gregoire IV. aux Evêques de France, laquelle (a) Baluze a pu- (a) Opera bliée le premier sous le nom de ce Agobard. Pape. Cette Lettre découvre la per- Part. II. fidie de Gregoire IV. qui prit le 6.5310 parti de Lothaire contre Louis le Debonnaire, lesquels il s'étoit voulu mêler d'accommoder. On y voit aussi la liberté avec laquelle les Evêques de France reprirent la conduite de ce Pape, accompagnant même de menaces le blâme dont ils le chargeoient. Or comme on n'avoit garde à Rome de mettre cette Lettre en cet état parmi les Decretales des Papes, on trouva a propos d'en effacer le nom de Gregoire, l'inscription, & la conclusion. Masson l'a attribuée au célé-

Pag. 371.

bre Agobard Archevêque de Lyon qui avoit aussi pris le parti de Lothaire contre Louis le Debonnaire. D'autres l'ont attribuée à des Auteurs Anonymes; mais l'illustre M. de Marca & depuis lui Baluze qui l'a publiée, ont eû assez de sincerité pour la regarder comme une piéce

de Gregoire IV.

(a) Inter Benedict. Epist. I. T. VIII. Concil. Col. 232. Sirm. T. III. p. 107.

D'ailleurs il paroît évidemment par la (a) Lettre que Benoît écrivit à Hincmar pour la confirmation du Synode de Soissons & des Privileges de l'Eglise de Rheims, que les Députez d'Hincmar étoient chargez de Lettres adressantes non à Leon. mais à Benoît, déja tranquille possesseur du Siége Pontifical. Il paroît aussi par cette même Lettre, que ce n'étoit pas seulement sous Benoît qu'Hincmar avoit follicité cette confirmation à Rome, mais qu'il avoit déja commencé ses instances auprès du Pape Leon, & je ne vois pas pourquoi il auroit desisté sous Jean VIII. pendant que ce prétendu Pape jouissoit pai-

Pag. 372. 373.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 111

paisiblement de son imposture, pour recommencer en suite sous Benoît III. auquel il s'adressa personnellement, comme cela paroît par la (a) (a) Baron. Lettre de Nicolas I. qu'on a déja ad ann. citée. Or il n'est pas mal aisé de 866. N. juger par-là, que les Députez d'Hincmar n'arriverent à Rome ni immédiatement après la mort de Leon, ni avec les Lettres susdites, & que par conséquent on a falsifié la Lcttre de cet Archevêque; C'est là, sans doute, la raison pourquoi cette Lettre ne dit rien qui marque le temps précis auquel les Députez arriverent. Le Pere Labbe fait une Chronologie à plaisir, quand il prétend que ce fut environ le 7. d'Octobre de l'an 855. que Benoit écrivit à Hincmar. Car Benoît n'ayant été consacré que le 29. de Septembre à cause des troubles qui survinrent; comme parle le P. Labbe, (b) il étoit (b) Abrer. impossible qu'Hincmar eût eû at Chron. vis de cette consécration, beau- Part. IV. coup moins qu'il eût eû le temps au Siècle d'écrire au nouveau Pape pour 53.

l'instruire de son affaire. Car quoi qu'en veuille dire ce Jesuite, il étoit impossible qu'Hincmar eût traité cette affaire avec Benoît immédiatement après son élection au Pontificat puis que cette élection fut traversée & que les troubles dont elle fut suivie ne laisserent à Benoît aucune liberté d'exercer les fonctions de Souverain Pontise. Aussi Nicolas I. dans la Lettre susdite témoigne-t-il qu'Hincmar ne s'adressa à Benoît qu'après qu'il eût été consacré, consécration qui selon le Pere Labbe lui-même ne se fit que le 29. de Septembre.

Voiciencore une autre chose bien digne de consideration. C'est que l'Empereur Lothaire abdiqua l'Empire & le partagea à ses sils pour prendre l'habit de Religieux, presque dans le même temps que les Ambassadeurs de Lothaire & les Députez d'Hincmar reçûrent les nouvelles de la mort de Leon IV. Car Mezeray assûre que Lothaire se démit de l'Empire quelques mois avant la fin de Septemques mois avant la fin de Septem-

Pag. 375.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 112 bre, c'est-à-dire, environ le mois de Juillet, au milieu duquel on prétend que Leon mourut, or c'est au Lecteur à juger s'il est vrai-semblable que les Ambassadeurs de Lothaire qui étoient chargez des ordres de cet Empereur & d'une Lettre pour Leon, n'ayent pas changé de mesures en apprenant la mort de ce Pape & l'abdication de Lothaire à peu près dans le même temps. Il faut s'aveugler volontairement pour croique ces Ambassadeurs changé de Maître, par cette abdication, & ayant à négotier auprès d'un nouveau Pape, & même d'un Pape à qui les derniers troubles donnoient à peine le temps de respirer, ne soient pas venus à Rome avec des ordres tout nouveaux. Or s'ils eurent besoin d'une nouvelle Commission, il n'en faut pas davantage pour prouver qu'en cet endroit, la Lettre d'Hincmar est desectueuse, & qu'elle a été mutilée dans la vûc de faire croire que Benoît avoit succedé immédiatement à Leon.

C'est,

Pag. 375. 376.

H

C'est, sans doute, dans cette meme vûë que les Jesuites de Mayence, & après eux Fabrot, qui ont publié Anastase, ont ajoûté le terme d'aussi-tôt, qui ne se trouve point dans les anciens Manuscrits, entre lesquels on a déja remarqué qu'il y avoit une très-grande diversité sur le commencement du Pontificat de Benoît, les uns le rapportant au mois de Juillet, les autres au mois d'Août, & les autres au mois de Septembre de l'an 855. Mais de Launoy a compris lui-même que Benoît ne pouvoit être monté sur le Trône Pontifical, qu'en l'an 856. après la mort de Lothaire, & il y a même d'autres Chronologistes qui ne rapportent son élection qu'à l'an 857. Il paroît de tout ceci que l'unique étude des partisans du Siége de Rome ayant été d'avancer l'élection de Benoît pour exclurre la Papesse, ils ont alteré toutes les piéces sur lesquelles on pouvoit fonder quelque caractére Chronologique, & ont eux-mêmes bâti une Chronologie à leur mode.

## PAPESSE JEANNE. III. Part. 115

Mais dira-t-on s'il se passa deux ans depuis la mort de Leon jusqu'à l'élection de Benoît, entre lesquels on prétend que la Papesse occupa le Siége, où demeurerent pendant ce temps-là les Ambassadeurs de Lothaire qui êtoient en chemin pour aller à Rome? La réponse est facile. Car on peut ailément juger ou qu'ils retournerent à Hincmar, & à Louis qui étoit pour alors Empereur, ou au moins qu'ils attendirent de nouveaux ordres. & le temps que leurs Maîtres jugeroient le plus propre pour négocier, suivant la Remarque qu'on a déja faite.

D'ailleurs pourquoi supposer qu'Hincmar ne sollicita pas son affaire auprès de Jean comme il avoit fait auparavant auprès de Leon? Il est vrai que cette sollicitation ne paroît pas par l'Histoire. Mais faut il s'en étonner? On a effacé de par tout l'odieux nom de Jeanne. On l'a rayé du Catalogue des Pontises. On a sup-

Pag. 377.

primé tous les actes de ce Pontificat, comme on avoit fait auparavant à l'égard des actes du Pontificat de Constantin II. & comme on fit depuis à l'égard de ceux du Pontificat de Formose. On a affecté de répandre autant d'obscurité que l'on a pû sur le Pontificat de Jeanne afin que ce qui s'étoit passé sous elle pût être rapporté au Pontificat de Benoît, comme on l'a déja remarqué plus d'une fois. On peut ajoûter qu'Hincmar qui écrivoit la Lettre dont il s'agit; Après que l'imposture de Jeanne eût été découverte ne voulut pas fonder son Privilege sur la concession de cette Femme, supposé qu'il l'ait obtenu. Il est naurel de penser que cet habile Archevêque recommença sur nouveaux frais ses sollicitations auprès de Benoît III. qui termina l'affaire à sa satisfaction.

Il n'y a pourtant aucune nécessité à supposer qu'Hincmar ait sollicité auprès de Jean le Privilege dont il s'agit. Car quand même on avoueroit que l'Archevêque de Rheims

Pag. 378. 379.

### PAPESSE JEANNE III. Part. 117

Rheims attendit le Pontificat de Benoît pour recommencer ses instances auprès du Siège de Rome, il ne s'ensuivroit pas pour cela que le Siège ait été vaquant pendant tout ce temps-là & que Jeanne ne l'ait pas occupé. Depuis la mort du Pape Leon & de l'Empereur Lothaire, l'Empire & le Royaume de France se trouverent accablez d'affaires qui les occupoient uniquement. Ce fut dans ce tems-là que l'Empereur Louis II. se plaignit à ses Oncles Louis le Germanique & Charles le Chauve de ce qu'on avoit trop rétreci les limites de l'Empire. D'ailleurs le Royaume de France étoit alors cruellement déchiré par plusieurs factions, par les conspirations que l'on faisoit contre la personne de Charles le Chauve, & par les courses & les irruptions des Bretons & des Normans. Louis le Germanique s'étoit emparé de la Normandie, Charles de son côté avoit amassé une grosse armée pour l'en chasser, mais il fut abandonné des siens. Marianus & les au-H 3

tres Historiens déposent que tout cela se sit pendant le Pontisicat de la Papesse Jeanne. Or on voit bien qu'Hincmar n'avoit garde de choisir un tems où le Rojaume de France & en particulier le Diocése d'Hincmar etoient si troublez, pour solliciter son affaire, & qu'il faloit nécessairement qu'il attendît une meilleure occasion, laquelle lui sut offerte sous le Pontisicat de Benoît.

las I. dans sa Lettre au Synode de Soissons que ce Pape écrivit à Hinc-mar dés le commencement de son Pontificat, n'est pas aussi certain qu'on pourroit se l'imaginer, puis que la Lettre de Benoît qui se trouve dans la Collection des Conciles du Pere Labbe n'a aucune datte ni rien qui marque expressément le tems auquel elle a été écrite. Et en esset le (a) Docteur de Launoy a jugé que la control de l'income de l'income de la l'income de l'income

Docteur de Launoy a jugé que la ad Thom. Lettre de Benoît à Hincmar dont ce Rulland. Prélat fait mention dans sa Lettre au P. 186. Pape Nicolas I. ne fut écrite que long-

Pag. 379.380.

PAPESSE JEANNE. III. Part. 119

long-tems après la mort de Leon, c'est à dire, pour le moins vers la fin de l'an 856. auquel le même de Launoy rapporte le commencement du Pontificat de Benoît; Aussi ce Docteur qui pretend après Anastase & après les Annales de S. Bertin que Benoit III. succéda immédiatement à Leon IV. ne se fonde-til pas sur les paroles de la Lettre d'Hincmar pour prouver ce Fait, parce que cet endroit de la Lettre a été visiblement corrompu; C'est là un argument des Jesuites, le Pere Labbe qui en fait son cheval de bataille nous assûre qu'il l'a appris de la propre bouche de Sirmond, longtems avant que Blondel eût écrit sur la question de la Papesse, comme s'il vouloit ravir à Blondel la gloire de cette belle découverte.

Voici le resultat de tout ce qu'on a dit sur le sujet de la Lettre d'Hincmar. I. Les diverses Editions de cette Lettre sont si differentes entre elles dans cet endroit, qu'on n'y peut asseoir aucun fondement solide. II. D'autres raisons tirées

H 4

de l'Histoire rendent cette Lettre suspecte de mutilation. III. Il n'est pas vrai-semblable que les Ambassadeurs aiant appris la mort de Leon & la retraite de Lothaire, n'aient attendu de nouveaux ordres & pris de nouvelles mesures. Or il falloit du tems pour cela. IV. Il paroît en effet par la Lettre de Benoît à Hincmar, que ce dernier s'étoit adressé à Benoît directement, & non seulement dans la personne de Leon son Prédecesseur, comme le suppose l'objection. V. Rien n'empêche qu'on ne croie qu'Hincmar sollicita aussi son Privilege auprès de Jeanne, sollicitation dont l'Histoire ne laisse aucune trace parce que le Pontificat de Jeanne n'est pas conté. VI. Quand même Hincmar n'auroit pas sollicité ce Privilege auprès de Jeanne, il ne faudroit pas s'en étonner, parce que les troubles de la France apelloient cet Archevêque à d'autres soins & lui fermoient les voies de réussir dans son affaire. VII. Enfin le silence de la Lettre d'Hincmar sur l'espace

### PAPESSE JEANNE. III. Part. 121

l'espace qu'il y a eu entre la mort de Leon IV. & l'élection de Benoît, aussi bien que sur ce que les Ambassadeurs de Lothaire sirent pendant cet space, ne sournit qu'un argument négatif dont on a déja fait voir l'invalidité dans la question dont il s'agit.

Fin de la troisiéme Partie.



H5 HIS-



# HISTOIRE

DELA

PAPESSE JEANNE.

IV. PARTIE.

Examen des matiéres Chronologiques.

## CHAPITRE I.

Objection tirée de la Chronologie, avec une Réponse générale à cette Objection.

nus au grand Argument de M. Blondel & du P. Labbe. Il est tiré de la Chronologie des Papes

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 123 pes qui ont vécu dans le Siécle IX. au milieu duquel on place la Papesse M. Blondel n'a presque point emploié d'autre preuve; Et le P. Labbe l'a trouve si forte, qu'il n'a pas fait difficulté de donner le nom de (a) DEMONSTRATION (a) De-SANS REPLIQUE, aux Remar-monstra. ques Chronologiques qu'il a faites tio Chrosur ce sujet. Ces deux célébres Ad-nica ineversaires de la Papesse, ont ceci de lis. commun, que pour rendre leur sentiment plus probable, & les preuves dont ils se servent plus plausibles, ils ont dressé des Tables Chronologiques, dans lesquelles ils ont tâché d'accommoder au calcul d'Onuphre, les hypothéses d'Anastase, de Guillaume le Bibliothécaire, de la Chronique de S. Bertin, & d'un Ouvrage attribué à Luitprand: Et il faut avouër que si l'on s'en tient à ces Tables, bien loin qu'on puisse trouver un espace de 2. ans 5. mois, 4. jours, pendant lesquels Jeanne ait occupé le Siége de Rome, comme Marianus l'a prétendu; on ne trouvera pas seulement un mois

Pag. 407. 408.

de vuide, non pas même, peut-être,

un Jour. C'est par là qu'ils ont es-

peré d'imposer plus facilement aux

Lecteurs. Lors qu'il faut interrom-

pre, à tout moment, sa lecture pour

verisier quelque calcul, il se trouve

fort peu de Lecteurs qui soient capables de se donner cette peine, & on s'en raporte, pour l'ordinaire, à celui qui l'a prise le premier. M. Blondel lui-même, & le Pere Labbe ont fait ici comme les autres. Car dans ce qui regarde les années des Papes, ils s'en iont raportez au calcul d'Onuphre de qui les Adversaires de la Papesse tirent leurs principaux argumens. En (a) Ad (a) Onuphre avoit assûré dans ses Notes sur Platine, que depuis l'An (b) DCCLXXII. auquel Adrien 1. (b) C'est ainsi qu'il fut fait Pape, jusqu'à l'An DCCCaulieu de LXXXII. auquel Jean VIII.mourut, il ne se trouve pas même un mois de DCCvuide, bien loin qu'on y puisse trouver XXII. DCCCdeux ans, pour y placer quelque autre XXII. Pape; sur tout si l'on a égard à la suiqu'on te des tems & des années qu'il a, ditvoit dans il, très-éxactement établie sur Anaquelques Editions. stale, Pag. 527.

Joh.

VIII.

### PAPESSE JEANNE. IV. Part. 125

stase, & sur les Inscriptions, les Patentes, & les autres Monumens de ce Siécle-là. Il est difficile de ne pas se laisser surprendre à cet air décisif dont Onuphre nous donne son calcul, quoi qu'il soit le premier qui ait ainsi arrangé les années des Papes? Et c'est, sans doute, cette maniere décisive qui a entraîné M. Blondel & le P. Labbe. Mais on peut répondre en général, que ces trois Auteurs sont contraires à eux-mêmes, en plus d'un endroit; qu'ils s'éloignent souvent des Chroniques les plus aprouvées; qu'ils le servent comme ils le trouvent à propos, d'un Anastase déja corrompu dans les nombres des mois & des années, & que tous ces Actes qu'Onuphre se vante d'avoir tiré des Archives du Vatican, n'en sont pas plus dignes de foi, pour ne rien dire davantage.

I. Cette dernière particularité mérite d'être considerée. (a) On (a) Coptrouve dans la Bibliothéque du Va-Dialoge tican, comme dans toutes les au-IV. c. 19. tres, quantité de livres suposez, & P. 405. divers autres dont le texte est corrom-

pu.

Pag. 409. 526.

pu. C'est ainsi que parle Alain Cop. ou plûtôt Nicolas Harpsfeld, au sujet des Livres de Charlemagne tirez de la Bibliothéque du Vatican. Le Cardinal Baronius fait un semblable aveu, à l'occasion d'une Piece tirée de la même Bibliothéque, & attribuée à Jean & à Pierre tous deux Diacres de l'Eglise de Rome. C'est une Piece fort ancienne, & il s'agit du prétendu Miracle d'un Pape, qui se trouve inseré dans le Recueil des Dialogues de Gregoire le Grand, soigneusement conservé dans la Bibliothéque des Papes. Cependant voici de quelle manière Baronius en parle. (a) Il ne faut pas avoir moins d'horreur pour ce que l'on allégue sous le nom de Jean & de Pierre An. 604. Diacres de S. Gregoire. Il est vrai que ces choses ont été tirées des Livres du Vatican, & qu'à cause de cela les bonnes gens s'imaginent qu'ils doivent les recevoir comme des Oracles divins. Mais ne sçait-on pas que toutes les Bibiiothéques nombreuses sont semblables à un filet jetté dans la mer, lequelramasse toute sorte de poissons? &c. Spon-

Pag. 527.

(a) Ba-

N. 50.

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 127 Spondanus Abbréviateur de nôtre Annaliste, n'épargne pas plus que lui, la Bibliothéque du Vatican. (a) (a) spond. Car bien qu'il reconnoisse que cette Piéce en a été tirée, il ne fait pas difficulté de dire que le prétendu Miracle dont parle Baronius, est une Addition nouvelle qu'on y a faite, & qui se détruit elle-même par les contradictions dont elle est pleine. M. de Launoi fait le même jugement en parlant d'une autre Piéce: (b) Le Manuscrit, dit-il, qui contient (b) Laun. la vie de Stochius, soit qu'il ait été de viso mis dans la Bibliothéque du Vatican, Simonis par un Carme, ou par quelque autre pag. 35. personne, n'en est pas, pour cela, plus par. digne de foi. Les Manuscrits doivent 1663. être estimez par eux-mémes, & non pas par les Bibliothéques où on les garde. Et peu de tems après, M. de Salo, Conseiller au Parlement de Paris, fit une semblable Remarque, au sujet de l'Histoire du Concile de Trente, écrite par le Cardinal Palavici- (c) XII. ni. (c) La seconde chose, dit-il, qu'on Journal trouve à redire dans l'Histoire du des Sça-Cardinal Palavicini, est qu'il fonde vans, de toute Art. 1.

toute la preuve de son Histoire sur di-verses Lettres & Mémoires Manuscrits tirez principalement de la Bibliothéque Vaticane. Ce n'est pas qu'on veuille s'inscrire en faux contre ces sortes de piéces. Mais enfin ce ne sont qu'écritures privées, & à la foi desquelles on n'est pas obligé de déferer, jusques à ce qu'on les ait rendues publiques, afin qu'on les puisse examiner

Es en reconnoître la verité.

II. De quelque source qu'aient été tirées les Preuves que l'on allégue, & quelque bien lié que soit le conte que l'on fait des années qu'ont siégé les Papes; il est si peu vrai que ces preuves soient démonstratives, que M. Blondel a ingénûment avoué, en plus d'un endroit, qu'il étoit aisé de les éluder. Par exemple; il répond lui-même aux témoignages du Pape Nicolas, d'Adon de Vienne, d'Hincmar, &c. en reconnoissant (a) qu'il n'y a aucun inconvenient à dire, que Léon étant mort, Jeanne fut premièrement élûë, & après elle Benoît; mais

vans, de que les nombres qui marquoient les 1665. Art. I. années des Papes, ont été, par tout, chan-

Pag. 410. 409. fin.

(a) XII.

Fournal

des Sça.

### PAPESSE JEANNE. IV. Part. 129

changez ou corrompus par des Copistes dévouez au Clergé de Rome. Dans e-même endroit; il refute l'objection par laquelle Allatius vouloit prouver qu'il n'y avoit point de place pour la Papesse, à cause qu'un Auteur Grec Anonyme ne compte qu'onze ans depuis la premiere année de Leon Prédécesseur de Benoît III. jusqu'à la premiere de Nicolas, Successeur du même Benoît. Je ne voi p. 34. pas, dit Blondel, quel embarras ce raisonnement peut causer à ceux qui croient que ces onze années doivent être partagées entre Leon, Jeanne & Benoît. Car si l'on se contente de donner buit ans à Leon, comme fait Marianus; si l'ondit, avec l'Abbé d'Ursperg, que Benoit mourut la même année qu'il fut élû; & si l'on soutient, avec Krantzius, que Jeanne mourut avant qu'elle eut achevé la seconde année de son Pontificat; n'est-il pas vrai que l'on renfermera les Pontificats de Leon, de Jeanne, & de Benoît, dans ces onze années? Immediatement après, il presse encore plus vivement Allatius, en faisant dire aux Partisans de Tame II. P. 411.

Marianus, comme il les appelle, c'est-à-dire, à ceux qui tiennent pour l'Histoire de la Papesse, que les moire de la Papesse, que les moire de cette infame Prostituée, a-voient rempli ce vuide, en allongeant, à leur gré, les Pontificats de Leon & de Benost. Est-il donc nécessaire, ajoute-te-t-il, que pour avoir commis quelque erreur, en déterminant la durée d'une chose, que l'on croit être veritablement arrivée, on soit censé convaincu, par là, d'avoir débité un mensonge?

Cette pensée est fort raisonnable; Et si M. Blondel s'en sut souvenu, il ne se seroit pas aheurté, autant qu'il a fait, à montrer les varietez, ou, si l'on veut, les sautes de Marianus, de Sigebert, & des autres Auteurs qui ont parlé de la Papesse.

larm. de que quoi qu'on doute du tems auquel Rom.
S. Pierre vint à Rome, ou des Papont.
Lib. II. pes qui lui ont succedé, il ne s'encap. 5. suit pas qu'on doive douter de la chose, parce qu'il arrive souvent qu'on est assuré de la chose, quoique l'on soit incertain de la maniere, ou de la cir-

P. 412.

CO11-

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 131

constance du tems. C'est de quoi ce Cardinal raporte plusieurs Exemples que l'on peut voir dans son Traité du Pontife Romain. Mais, sur-tout, M. Blondel fait dire une chose très véritable aux Partisans de Marianns, c'est que ceux qui ont rétranché la Papesse de leurs Catalogues, ontallongé les Pontificats de Leon & de Benoît, comme ils l'ont trouvé à propos, ainsi que cela a été déja remarqué ailleurs. On doit seulement ajoûter que ces Auteurs n'aïant pas agi de concert sur ce sujet, il y en a qui ont fait part des deux années de la Papesse, à Sergius & à Nicolas; d'autres à un plus grand nombre de Papes; Et c'est principalement de là que vient la grande diversité qui se trouve entre les Historiens, touchant la durée des Papes du Siécle IX: comme nous le verrons ci-après.

III. La diversité dont je viens de parler, est tellement repandue partout, que M. Blondel & le P. Labbe, dans leurs Tables Chronologiques, ont non seulement abandonné Marianus, en plusieurs rencontres,

I 2 mais

p. 85. 412. 413.

mais aussi Anastase, Reginon, Luitprand, le Comte Herman, Sigebert, Albert de Stade, les Annales de Fulde, celles de S. Bertin & plusieurs au tres Chronologistes considérables. A vec cette difference néanmoins, que le P. Labbe a toûjours dissimulé cette varieté de Chronologistes; Au lieu que M. Blondel a eu assez de bonne foi pour la remarquer trèssouvent, & même pour la censurer. Ce n'est pas tout: Onuphre, Blondel & le P. Labbe, quoi qu'aians un même dessein, qui est d'exclure la Papesse, ne sont pas toûjours d'accord, ni entr'eux, ni avec leur Anastase, ou les Annales de S. Bertin, de qui ils empruntent le plus de preuves, Blondel, par exemple, prétend après les Annales de S. Bertin, (a) que l'Empereur Lothaire prit l'habit de Moine dans l'Abbaïe de Prom, le 22. de Septembre: Mais le P. Labbe soutient que cette prétention n'est pas bien certaine. Le même P. Labbe, au sujet du Synode de Soissons, oppose les Annales de S. Bertin, au P. Sirmond. Et l'on verra, dans la suite,

(a)
Labb.
Job.
Pap.
Cenosaph.
An.
855.
Ibid ad
An.
863.

# PAPESSE JEANNE. IV. Part. 133.

qu'il est inutile d'en dire davantage en cet endroit. Entrons plus avant dans l'examen de l'objection qui est fondée sur la Chronologie des Papes.

### CHAPITRE II.

Incertitude de la Chronologie des Papes, en géneral.

Voir la maniere scrupuleuse dont ceux qui écrivent les Vies des Papes, ou qui en sont des Catalogues, marquent non-seulement les années, mais aussi les mois & les jours que les Papes ont occupé le Siege de Rome, aussi bien que les jours pendant lesquels le Siege a été vaquant, on croiroit qu'il n'y a rien de si assûré que la Chronologie des Papes. Celles des Rois de Perse, de Grece, & de Rome n'en approche pas: Et si, parmi les Historiens des premiers Empereurs, il s'en trouve qui soient entrez quelque sois dans un semblable détail, il est certain qu'ils

p. 414.

qu'ils ne l'ont pas toûjours fait, & que la plûpart de ceux qui les ont suivis, n'ont pas eû cette exactitude. Au lieu qu'on ne voit presque point de Catalogue des Papes, qui marque, comme j'ai dit, les années, les mois & les jours, que chaque Pape a occupé le Siege, & ceux pendant lesquels ce même Siege a demeuré vuide. Avec cela, je ne fais pas difficulté d'avancer qu'en géneral, & presque par-tout, la Chronologie des Papes est l'incertitude même; depuis S. Pierre, où cette Chronologie commence, jusqu'au VIII: ou IX. Siecle, c'est à-dire jusqu'au tems d'Adrien II. & de Jean VIII. où finissent les Tables de M. Blondel & du P. Labbe.

C'est de quoi le P. Pagi peut nous instruire mieux que personne, lui qui a travaillé le dernier sur cette matiere, & qui s'est uniquement attaché à découvrir les parachronismes ou les mécontes de ceux de sa Communion qui l'avoient précedé. Voici ce qu'il dit l'An LXVII. de sa Critique de Baronius. J'avoue

que.

# PAPESSE JEANNE IV. Part. 135

que je me suis trouvé embarassé plus Ant. d'une fois, & qu'après un long & pé-Pagi, nible travail, il m'a été impossible Annal. de découvrir le commencement & la Baron fin de plusieurs Papes. Et plus bas: An. 67. Il paroit par là, combien il est dissi- 56. cile de rétablir la Chronologie des Pa- ibid. N. pes, corrompue en plusieurs endroits. 20. Il dit dans le même lieu, qu'Hen- 1bid. N. schenius & Papebrock, qui ont tra- 17. vaillé sur la Chronologie des Papes, n'ont pas pris garde qu'il s'est pres-que toûjours glissé quelque faute dans les nombres des années, des mois, & des jours, que la Chronique de Damase attribue à chaque Pape. Un N. 21. peu après: Les nombres qui se rencontrent dans les Catalogues des Papes, sont très-incertains, & souvent peu d'accord ensemble : & Baronius a déja observé qu'il ne faut pas beaucoup se fier au tems de la Vacance du Siege, qui est marqué tant dans une Chronique des anciens Papes, augmentée, que dans l'Anastase dont on a parlé. Car ces Catalogues sont pleins de fautes qui s'y sont glissées par la négligence des Libraires & des Copistes;

leurs Auteurs, avec fort peu d'exactitude. Ces fautes se rencontrent, surtout, dans le tems qui est assigné à la vacance du Siege, après la mort de chaque Pape. Le même parle encore de cette sorte sur l'an CXXX. On doit

Sect. II. N. 3. p.

32.

bien remarquer en cet endroit, qu'avant le tems d'Alexandre, on ne peut sçavoir en quel jour; ou en quel mois, les Papes ont commencé... Que les jours de l'élection & de la mort de plusieurs Successeurs d'Alexandre, ne sont pas plus assurez, parce qu'on ignore le tems de la vacance du Siege. Il est vrai qu'on le trouve marqué dans le Pontifical de Damase, & dans la Chronique des anciens Papes, augmentée: Mais outre que ces Auteurs ne s'accordent pas, ils ont tiré ce tems de vacance, chacun de leurs propres principes, plûtôt que de quesques Monumens affurez.

Mabill. Ang lect. T. III. p. 426. [egg.

Parif. 1682. Le P. Mabillon a publié, l'An 1682. deux vieux Catalogues des Papes extrêmement differens entre eux, pour les nombres, & tous deux fort differens des vulgaires, comme Mabil-

P. 417.

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 137

billon lui-même l'avouë: Et quelques années auparavant, M. de Schelstrate ayant donné au public un Catalogue Chronologique des Papes, précedé d'une Dissertation, avoit reconnu cette difference, d'une maniere encore plus expresse. Je prévoi, dit-il, qu'ayant rapporté divers sentimens touchant les premiers Papes, quelques-uns se plaindront de co qu'on ne peut y rien trouver d'assûré pour la Chronologie. Mais on ne doit pas trouver mauvais que nous rapportions divers sentimens, lorsqu'il n'y en a aucun qui soit certain.

La verité est qu'il n'y a rien de certain sur cette matière; Et pour en être pleinement convaincu, il ne faut que comparer ensemble les Vies attribuées à Damase ou à Anastase, Antoine, les Chroniques ou les Annales de ce Augustin, Siecle-là, & une foule de modernes Latinius, qui ont tâché de rétablir cette partie de la Chronologie; On n'a qu'à za, Geneconfronter entre eux tous les Catalogues des Papes, soit ceux qui ont été déja imprimez, soit ceux qui sont encore en Manuscrit dans les nius, sirprin- mond ,

Pontacus, brard, Baronius,

P. 414.417.

Boucher,
Petau,
Henschenius, Papebrock,
Bolland,
Holstenius,
Labbe,
Schelstrate, Pagi,

principales Bibliotheques, par exemple dans celle de Leyde qui en contient un assez bon nombre de fort anciens, & en particulier un du Pontifical de Damase écrit du tems de Charlemagne sur du parchemin, & qui a été autrefois de la Bibliotheque de Vossius; On ne trouvera qu'embarras, difficultez, contradictions & incertitudes; soit qu'on regarde le commencement & la fin de chaque Pape, soit qu'on considere la durée de leur Pontificat, & le tems de la vacance du Siege; soit qu'on examine leur liaison avec les années des Consuls, des Empereurs, de l'Ere Chrétienne, des Indictions, & des autres Caracteres Chronologiques. On y trouvera des Papes placez fort differemment, des Papes ômis par quelques-uns, des Papes supposez par les autres; On trouvera, enfin, entre ces Auteurs, ou entre ces Exemplaires, une diversité si étrange, qu'on ne pourra s'empêcher d'être surpris que des gens d'ailleurs habiles ayent pû appeller du nom de Démonstration, un argument

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 139

ment auquel à peine peut-on donner quelque air de probabilité & de

vrai-semblance,

C'est pour venir plus facilement à bout de leur dessein, que M. Blondei, le P. Labbe, & tous ceux qui ont combattu l'Histoire de la Papesse, ont presque toûjours supposé le calcul d'Onuphre, comme incontestable: Et c'est pour faire voir la vanité de cette prétention, que nous allons donner, dans les deux Chapitres suivans, deux Echantillons de la Chronologie des Papes, par lesquels le Lecteur pourra reconnoître qu'Onuphre, sur qui l'on s'appuye principalement, est souvent contraire à soi-même, & qu'il est presque toûjours opposé aux plus anciens & aux plus célebres Chronologistes. Le premier de ces échantillons regardera les Papes qui ont vécu durant cent ans, ou environ, après S. Pierre, où commencent la plûpart des Catalogues des Papes. Le second regardera les Papes du IX. Siecle, depuis le commencement, jusques un peu après la

la Papesse: Et par l'un & par l'autre, on verra premierement qu'il n'y a rien de certain dans la Chronologie des Papes; secondement que c'est tans sujet qu'on prétend prouver par cette même Chronologie, qu'il n'y a point eu de Papesse entre Leon IV. & Benoît III.

### CHAPITRE III.

Incertitude de la Chronologie des premiers Papes, pendant un Siécle.

Rome. Outre les autres raisons qui peuvent en faire douter, il est certain que dans quelques Catalogues des Papes, même parmi les Latins, S. Pierre ne se trouve pas nommé. Mais supposant qu'il a été veritablement à Rome & qu'il a exercé la charge de premier Evêque, je soûtiens qu'il n'y a rien d'assûré dans la Chronologie de son Episcopat, saux ou veri-

Papesse Jeanne IV. Part. 141 veritable, non plus que dans celle de ses premiers Successeurs. C'est ce que nous allons faire voir.

### S. PIERRE.

L'Eglise Romaine célebre au 18. de Janvier, la Fête de la Chaire de S. Pierre à Rome, comme si en un semblable jour S. Pierre étoit arrivé à Rome, ou qu'il y eût commencé les sonctions de son Episcopat. Cependant on ne sçait pas même l'année où cela est arrivé, bien loin qu'on puisse en déterminer le mois ou le jour.

Carranza commence à conter le Pontificat de S. Pierre, dès l'An XXXIII. de Jesus-Christ, qui est l'Année de son Ascension. Mais les autres Ecrivains le commencent, avec plus de vrai-semblance, au tems (a) Eùseb. que S. Pierre vint à Rome, ce qui Hist. Eccule se l'An jous l'Empire de Claudius, II. c. 14. suivant le sentiment commun. Eusebe, qui en est le premier Auteur, (b) fixe cette venuë à l'An 2. de (b) Euseb. Clau- in Chron.

P. 424.

Claudius, qu'il appelle l'An 44. de Jesus - Christ, c'est-à-dire, l'An XLII. de l'Ere vulgaire, par un méconte de 2. années, fort ordinaire aux Anciens, aussi bien qu'à quelques Modernes, & entr'autres au Cardinal Baronius, à cause qu'ils commencerent les Années de Jesus-Christ 2. ans plûtôt que l'Ere vulgaire é-(a) Petav. tablie parmi les Chrétiens. Le (a) P. Petauattache cette même venuë, avec Eusebe, à l'An 2. de Claudius; mais il met le commencement de sa Chaire, ou de son Episcopat, à l'An 3. de Claudius, qui est le XLIII. de Jesus-Christ suivant l'Ere vulgaire. Conrad de Lichtenau Abbé d'Ursperg, assûre que (b) presque tous ceux (b) Ursp. qui ont écrit la Chronologie sainte, témoignent que S. Pierre vint à Rome l'an 4. de Claudius, ce qui convient à l'An XLIV. de Jesus-Christ, que Conrad appelle l'An 46. ensuite du méconte de 2. années dont nous venons de parler. Cependant le P. Pagi, fort éloigné des précedens, joint la venuë de S Pierre à Rome, avec

l'An LIV. de Jesus-Christ, qui est

P.425.

Ration.

Part. 1.

Lib. V.

p.m. 58.

c. 3.

temp.

le

# PAPESSE JEANNE. IV. Part. 143

le 1. de Neron: Et il est vrai que (a) (a) Last Lastance dit que S. Pierre vint à de Mort. Persec. Rome sous le Regne de Neron, en quoi N. 2. il a été suivi par Mr. (b) Baluze par- (b) Baluz, mi les Modernes, & par le Pontisi- in Not. cal de Damase parmi les Anciens. citante Voilà déja un exemple considerable Oxon. Voilà déja un exemple considerable Oxon. Chronologistes sur l'Histoire des Papes. Poursuivons.

Ans, mois, jours.

S. Pierre étant venu à Rome, y tint son Siege Episcopal, selon le P. (c) Pagi, seulement II. O. O. (c) Pagi Mais un Catalogue tiad Ann. 04. N. I. ré du Monastere de Corbie, que le (d) P. Ma-(d) Anabillon a publié comme lect. T. ayant été écrit du tems III. du Pape Vigile, au milieu du VI. Siecle, fait durer son Episcopat Ciaconius, & quelques autres. 24. 3. IZ. Unu-

P. 423. 424. 425.

HISTOIRE DE LA Onuphre dans ses Notes sur Platine, de même qu'Arnaud Pontacus, & Genebrard. 24. 5. 12. Baronius (a) qui avoit pris son sentiment d'Onuphre, comme dit le P. Pagi, Platine, Bellarmin, & le P. Labbe. 25. 0. 0. Un Catalogue du IV. Siécle publié par Gilles Boucher, un autre par M. de Schelstrate, & le Pontifical de Damase 25. Un Catalogue du Siécle VI. de M. de Schelstrate; Un autre qui est devant le MS. de Damase qui a appartenu à Vossius; & Carranza qui conte depuis l'An 33. de Jesus-Christ. 25. \2. On peut voir plusieurs autres differences marquées par M. Schelstrate, dans son Catalogue des Papes. Comme l'Eglise Romaine a un jour préfix pour la Fête de la

: (a) Pagi

67.

Crit. An.

Chaire

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 145 Chaire de S. Pierre à Rome, aussi en at-elle un pour le Martyre de cet Apôtre, qu'elle célébre le 29 de Juin. Les premiers Chrétiens écrivoient soigneusement ces sortes de jours. Avec cela on n'en connoit pas mieux l'année où S. Pierre fut martyrizé. Carranza fait finir le Pontificat de S. Pierre à l'An LVIII. Le P. Henschenius, & le P. Pagi, à l'An LXV., qui étoit le 12. de Neren, Epiph. comme le marque St. Epiphane. her. 27. La plûpart le mettent à l'An qua est LXVII., qui est le 13. de Neron Carpocr. finissant, comme dit le P. Petau, 107. quoi que Baronius l'appelle l'An Petav. 69. de Jesus - Christ par la raison ut sup. qu'on a déja alleguée. Plusieurs semblent rapporter ce Martyre à l'Année suivante , qui est la LXVIII. de Jesus - Christ, en le rapportant à l'Année 14. de Ne- Euseb. ron, comme font Eusebe, S. Je- in Chron. rôme, Martin le Polonois, l'Ab- Hier. de bé d'Ursperg, & la Chronique Script. de Nuremberg; ce qui ne peut eap, I. être désendu que de l'une de ces deux manières; ou en faisant con-- Tome II. K

courir l'an 14. de Neron, avec l'An 67. de Jesus-Christ, vers la fin duquel l'An 14. de Neron commença, sçavoir le 13. d'Octobre, ou en renonçant à la Tradition de l'Eglise Romaine touchant le jour du Martyre de S. Pierre. Car si l'on parle exactement, ou si l'on fait concourir l'An 14 de Neron avec l'An 68. de Jesus-Christ, comme fait Onuphre, il est impossible que le Martyre de S. Pierre soit arrivé le 29. de Juin, qui est le jour auquel l'Eglise Romaine en célébre la memoire, à cause que Neron étoit mort le 10. de Juin précédent, selon la Remarque de Bellarmin. Voilà la certitude de la Chronologie d'Onuphresur laquelle on fait tant de fond.

Après S. Pierre, la plûpart des Ecrivains mettent quatre Papes devant Evariste. Il y en a plusieurs néanmoins qui n'en content que trois. Mais ni les uns, ni les autres ne sont d'accord du rang que l'on doit don-

le ner à ces Papes.

Tert. de Prascrip. cap. 32.

Bellarm.

de Script.

Eccl. in

Chron.

Tab.

I. CLEMENT se promene, pour ainsi dire, par toutes les pla-

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 147 places, sans en trouver une fixe. Tertullien rapporte l'Origine des Evéques de Rome à Clement établi par S. Pierre, de la même manière qu'il rapporte l'origine de celle de Smyrne à Polycarpe établi par S. Jean, duquel il füt Successeur immédiat. S. Jerôme assure que la plupart des Latins Catal. croient que Clement fut le second a- script. près S. Pierre, c'est-à-dire, immé- Eccl. diatement après lui; car c'est très- cap. 158 certainement sa pensée: Et Conrad Wrsp. p. Abbé d'Ursperg, dit que quelques- f. 60. uns l'ont appellé le premier Pape, & m. il cite le livre de la passion du Pape Alexandre; dans lequel Clement est mis le premier après Saint Pierre, c'est. à-dire le second en contant S. Pierre.

Cependant il y en a plusieurs qui comptent Clement pour le second Successeur de S. Pierre. C'est le rang que lui donnent deux Catalogues du Siécle IV. publiez par Gilles Boucher, & par Emanuel de Schelstrate, de même qu'Onuphre dans son Abregé des Pontifes de Rome, Antoine Augustin K 2 dans

p. 428. 421. 422.

Dans la Liste Chronologique des Papes, qu'il a mise à la tête de Gratien, & en dernier lieu le P.

Pagi.

Mais le plus grand nombre lui donnent le troisième rang, & disposent ces quatre Papes de cette sorte Linus, Clet, Clement, Anaclet. C'est l'ordre que suivent le Pontifical de Damase, Platine, la plûpart des nouveaux Catalogues, Baronius, Onuphre lui-même dans sa Chronologie des Papes, contre ce qu'il a dit dans son Abregé.

D'autres enfin mettent Clement le dernier des quatre, comme on le peut voir dans les vers contre Marcion, faussement attribuez à Tertullien, & imprimez avec ses Oeu-

vres.

II. L'on peut remarquer quelque chose d'approchant en ceux qui ne comptent que trois Papes entre S. Pierre & Evariste, dont il y en a qui ômettent Clet, & d'autres qui ômettent Anaclet.

Parmi ceux qui ômettent Clet, les uns placent Clement entre Lip. 427.

Adv. Marc. Lib. 111. sub fin.

# PAPESSE JEANNE, IV. Part. 149

s. Anaclet, comme Optat, & Opt. Lib.

S. Augustin: Les autres le met
tent après tous les deux, comme Aug.

Irenée, Eusebe, George commu
pp. 165.

nément appellé Syncellus, & Ni
cephore Patriarche de Constanti
datus Eu
seb. Hist.

De même parmi ceux, qui ô-Lib. V.
mettent Anaelet, les uns placent Cle-c. 6. In
ment entre Linus & Clet, comme le
P. Halloix & M. de Valois: les vit. Ireautres le placent le dernier, com-nai, c. 7.
me S. Epiphane, les deux Catalogues publiez par Mabillon, de même que celui de l'Abbaye de S. ad Euseb.
Germain, & celui du Collége de Epiphan.
Clermont à Paris, au rapport de har. 27.
M. de Valois.

Se peut-il voir une confusion plus étrange, & qui doive donner un plus fâcheux préjugé contre la Chronologie des Papes? On sent assez, sans qu'il soit besoin de le dire, que selon cette diverse disposition des Papes, le commencement & la fin de chacun en particulier, devra nécessairement

p 430.

ment tomber en des années fort differentes. Cette diversité, que j'appelle générale, devient encore plus grande par les diversitez particulières qui se trouvent entre ceux-là mêmes, qui rangent d'une même facon ces trois ou quatre Papes: car ils les placent plus haut ou plus bas, suivant l'étendue qu'ils donnent au Pontificat des uns ou des autres. Ce seroit une chose trop pénible & trop ennuieuse que d'éxaminer toutes ces diversitez. Ainsi je ne m'arrêterai qu'à la derniére qui sera plus que suffisante, pour faire voir qu'il n'y a qu'incertitude dans la Chronologie de ces premiers Papes.

# LINUS.

Onuphre dit qu'après la mort de S. Pierre, Linus siegea seulement o. 2. 36. Mais le P. Pagi prétend que ce sut pendant 2. 0. 0. Baronius & le P. Labbe disent que la durée en p. 426. 427. tiere

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 151 tiere de son Pontificat II. 2. 23. fut de Le MS. du Siécle VIII. qui a appartenu à M. Vossius; Le premier Catalogue publié par Mabillon, de même que Platine, Onuphre, Pontac, & Génébrard. 11. 3. 12. Le Catalogue du Siécle IV. publié par M. de Schelstrate, & le Catalogue publié par Boucher 12. 4. 10. Le second Catalogue de Mabillon Le Pontifical de Damase, ou l'Anastase imprimé 15. 3. 12. CLET,

Occupa le Siége de Rome, selon le Catalogue de Schelstrate, & celui de Boucher 6, 2, 7,

K 4 De-

| 192 HISTOIRE DE            | LA   |            | •        |
|----------------------------|------|------------|----------|
| Depuis la mort de Cle-     | •    | , .        |          |
| ment, selon Onuphre dans   |      | ٠,.        |          |
| ses Notes sur Platine      |      | 5.         | 3.       |
| Le P. Pagi dit qu'il sié   |      |            | -        |
|                            | 8.   | 0.         | o.       |
| Le second Catalogue        | ;    | 0          | , 1      |
| de Mabillon lui donne      | 8.   | 2.         | 5.       |
| Onuphre dans sa Chro-      |      |            | • •      |
| nique, qui est à la fin de |      | •          |          |
|                            | 9.   | 4.         | 26.      |
| Le premier Catalogue       | e .  |            |          |
| de Mabillon                | ĮI.  | 3.         | 12.      |
| Anastase, suivi par Pla-   |      |            |          |
| tine, Pontac, & Gene-      | •    |            |          |
| brard                      | I 2. | I.         | II.      |
| Baronius, Bellarmin &      |      |            |          |
| le P. Labbe                | 12.  | 7.         | 2,       |
| CLEMEN                     | T.   |            | ٠        |
| Le second Catalogue de     |      |            |          |
| Mabillon dit, que Cle-     |      |            |          |
| ment siegea                | 6.   | T.         | 14.      |
| Le P. Pagi fait dure       |      | <b>4.9</b> | - T.     |
| fon Pontificat             | 8    | 0.         | 0.       |
| Le premier Catalogu        |      |            | <b>.</b> |
| de Mabillon.               |      | 0.         | r.       |
| Platine                    | 9.   | _          | 10.      |
| Onuphre                    |      |            | 26.      |
|                            | Ja.  |            | on-      |

| Papesse Jeanne. 11               | . Part. 153   |
|----------------------------------|---------------|
| Pontac, Genebrard                | •             |
| Baronius, le P. Labbe            | •             |
| Le Pontifical de Dam             |               |
| se, ou l'Anastase imp            | ri-           |
| mé                               | 9-11.10.      |
| Le Catalogue du Siéc             |               |
| IV. de Schelstrate, & c          | •             |
| lui de Boucher                   | 9. 11. 12,    |
| ANACL                            | E. T          |
| Anastase, Platine                |               |
| Genebrard font sieger            |               |
| Pape                             | 9. 2. 10.     |
| Ciaconius                        | 9. 2. 18.     |
| Baronius, & le P. La             | b-            |
| be                               | 9. 3. 10.     |
| Le P. Pagi                       | 12. 0. 0.     |
| Onuphre                          | 12. 1. 27.    |
| Le Catalogue du S                |               |
| cle VI. publié par Sch<br>strate |               |
| Le Catalogue du Si               | 12. 2. 0.     |
| cle IV. du même Sch              | el .          |
| strate, & le Catalogue           |               |
| Boucher                          | 12. 10. 3.    |
| Un autre du Siécle VII           | II.           |
| publié aussi par Schelstra       | te 14. 2. 10. |
|                                  |               |
| P. 427 421. 429.                 | •             |

Voilà une partie des diversitez qui se rencontrent entre les Auteurs, touchant la durée du Pontificat des quatre Successeurs de S. Pierre. Nous pourrions marquer, tout de même, la diversité qui se rencontre touchant le commencement ou la fin de chacun de ces quatre Papes. Par exemple: Le P. Pagi met la mort de Linus à l'An LXVI. de Iesus-Christ. Le Faux-Damase & la Chronique de Nuremberg à l'An LXVII. Onuphre à l'An LXVIII. Mais Baronius & le P. Labbe la mettent dix Ans plus bas, c'est-àdire, à l'An LXXVIII. Enfin Eu-(a) Euseb. sebe (a) & divers autres, selon le témoignage de l'Abbé d'Ursperg, ausquels je joins Martin le Polonois, & l'Abbé d'Ursperg lui - même, l'assignent à l'An 2. de Titus, c'est-àdire, à l'An LXXX. de Jesus-Christ, quoi que Martin & l'Abbé d'Ursperg l'appellent l'An 82., à cause du méconte des deux Années dont nous avons parlé ci-desfus. Il seroit aisé de faire la même Remarque sur chacun des Papes sui-Pag. 426.

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 155 vans. Mais le Lecteur judicieux y suppléera sans peine.

### EVARISTE.

L'Anastase imprimé dit qu'E-variste sut Pape du tems de Domitien & de Nerva Trajan, ce qui est absolument impossible, suivant la Remarque de Latinius, puis que Clement ne mourut, selon Anastase, que l'An 3. de Trajan.

Le premier Catalogue de Mabillon, fait siéger ce Pape

Baronius & le P. Labbe 9. 3. 0.

Le Catalogue du Siècle VI. de Schelstrate. Celui du Siècle VIII. qui a appartenu à Vossius, de même que Platine & Genebrard

Dand 9. 10. 2.

Le P. Pagi 12. 0. 0.

Onuphre 12. 2. 0.

L'Anastase imprimé 13. 3. 0.

Le Catalogue du Siécle IV. de Schelitrate, & celui de Boucher

13. 7. 2. Le

Pag. 430. 431. 432.

| 156 HISTOIRE DE           | LA         |
|---------------------------|------------|
| Le second Catalogue d     |            |
| Mabillon                  | 14. 3. 12. |
| A ALD                     | D E        |
| ALEXAND                   |            |
| Le Catalogue de Bouch     | er ·       |
| donne à son Pontificat,   | 7. 2. 1.   |
| Onupbre                   | 7. 5.19.   |
| Le second Catalogue d     | le         |
| Mabillon                  | 7. 6. 6.   |
| Pontac & Genebrard        | 7.10.12.   |
| Le Catalogue du Siéc      | le         |
| IV. publié par Schelstrat | e 8. z. I. |
| L'Anastase imprimé,       | X          |
| après lui, le P. Pagi     | 8. 5. 2.   |
| Baronius & le P. Labbe    | 10.5.20.   |
| Le Catalogue du Siéc      | le         |
| VIII., publié par Schel   | <b> -</b>  |
| strate                    | 10.7. 2.   |
| Celui du Siécle VI. d     | u          |
| même Schelstrate; & Pla   |            |
| tinc                      | 10.7 2.    |
| Le MS. de Damase, q       | ui         |
| a appartenu à Vossius     | 10.7.11.   |
| Le premier Catalogu       | ic         |
| de Mabillon               | 12.7. 2.   |
| Le P. Pagi met le I       | Martyre de |
| ce Pape à l'An CXVI       | de Jeius-  |
| Christ. Onuphre à l'Ar    | CXVII.     |
| ers .                     | Mais       |
|                           |            |

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 157 Mais le P. Labbe ne le met qu'en l'An CXXX. & Baronius en l'An CXXXI. Ainsi l'on ne voit encore rien d'assûré dans la Chronologie des Papes, quoi-qu'il y ait déja près d'un Siécle que leur Eglise a été fondée. La chole n'est pas plus certaine dans les Siécles suivans; & si quelqu'un veut se donner cette peine, il pourra faire sur la plûpart des Papes, à peu près les mêmes Remarques que nous venons de faire: car à peine y a-t-il un Pape touchant lequel les Chronologistes soient tous d'accord. Cependant ce que je viens de dire, suffit, si je ne me trompe, pour faire voir ce que j'avois dessein de montrer dans ce Chapitre, sçavoir que depuis son commencement, la Chronologie des Papes est toute incertaine. Approchons-nous à présent du tems, touchant lequel nous sommes proprement en dispute, & voions si le Siécle IX. nous donnera une Chronologie plus assûrée que le Premier.

#### CHAPITRE IV.

Incertitude de la Chronologie des Papes du IX. Siécle.

B Ien loin que la difficulté que nous pressons, diminue à mesure que nous approchons du Siécle IX. on peut assûrer, au contraire, qu'elle y est considerablement augmentée, tant par l'ignorance, ou la négligence de ceux qui ont travaillé sur l'Histoire de ce Siécle, que par plusieurs autres raisons.

I. Cela vient premiérement, de ce que dans les Siécles précedens, (a) Iren. Lib. III. il y a eu plusieurs Papes transposez, c. 3. (b) Euseb ou mis hors de leurs places par quel-Hist. Lib. ques Historiens. Outre ce que V.c. 6.0 nous avons déja vû des quatre Sucin Chron. cesseurs de S. Pierre, on trouve au Siécle II. un Pie & un Anicet placez dans cet ordre par (a) Irenée & par (b) Eusebe, mais placez (c)Opiat. tout autrement dans (c) Optat, fol. m. 15 dans (d) S. Augustin; & dans l'Anastase imprimé. Un Pontien au Siécle

# PAPESSE JEANNE. IV. Part. 159

Siécle III., que le même Anastase imprimé met après Antère, & que tous les autres mettent devant. Un Hilaire & un Simplicius, au Siécle V., que (a) Nicephore Patriarche (a) Nicede Constantinople met devant Sixte phor. C. III. & Leon I., au lieu que les au- Chronog.

tres les mettent après.

II. On trouve, en second lieu, quantité de Papes, ou ômis par quelques Auteurs, ou supposez par les autres. Dans le II. Siécle, un Evariste II. placé par (b) S. Epi- (b) Epiph. phane, entre Telesphore & Hygin; mais qui est inconnu aux autres. Au III. Siécle, un Cyriacus, duquel nous avons déja parlé, qui céda sa place à Antére, pour se mettre à la tête des XI. Mille Vierges. C'est un Pape imaginaire, comme tout le monde convient aujourd'hui; un Marcellin & un Marcel, pris pour une même personne par (c) Eusebe (c) Euseb. dans sa Chronique, dont S. Jerôme & Prosper ont continué les nombres. Au IV. Siécle, un Leon après Liberius. Au VI. un Fabien entre Vigile & Pélage. Au VIII. un autre Leon qu'A-Pag. 136. 137. 311. nastase

Har. 27.

Chron. A. C. 297.

nastase a entierement passé sous silence, mais qui a été mis après Serge I. par Martin le Polonois, Rolewinck, & quelques Catalogues des Papes: un Constantin & un Philippe, que Baronius, Bellarmin, & le P. Labbe ômettent, quoi que Constantin ait été Pape deux ans, un mois, selon Martin le Polonois; ou un an, un mois, onze jours, selon Onuphre; & que selon le même Onuphre, Pilippe ait été assis une année dans le Siège Patriar-chal de Latran.

III. De cette seconde espéce de varieté, il en naît nécessairement une troisiéme, qui regarde le nombre des Papes. Par exemple, O-nuphre dans sa Chronique qu'il a ajoûtée à Platine; & après lui Ciaconius, ne comptent que 215. Papes jusqu'à Paul II. inclusivement; mais Platine, Genebrard, Le Masson, le P. Labbe, & divers autres, en comptent davantage, selon la diversité des Catalogues qu'ils ont suivis. Il suffit d'envisager cette difference dans les Papes, qui ont vécu immédiatement de-Pag. 422. 434. 435. 421. vant PAPESSE JEANNE. IV. Part. 161 vant ou après la Papesse, que la Table suivante va mettre tout d'un coup devant les yeux.

```
Sige-Maria-l'Abbé Her- Palm. Gas- Cat. Mar-Siffr-
           bert. nus. d'Ursp. man. An- sarus MS. tin. Misn.
                                 ton.
                                        . 2)0û- Po-
                                 Plati-
                                         té à lon.
                                         Bern.
                                          Gui-
                                          don
                                           106 107
Sergius II. 100 101 102
                                                      108
                          104 104 105
                                           107 108
                102
Leon IV.
          IOI
                     103
                           105
                                105
                                     106
                                                      109
Jeanne.
                                           108 109
                                106
Benoit III.
          102
                103
                                           109 110
                     104
                          106
                                107
                                     107
Nicelas I. 103 104
                                           IIO III
                     105 107
                                                     113
                                108
                                     103
Adrien II. 104
               105 106 108 109
                                                      114
                                     109
```

Toutes ces choses doivent nous faire juger que la Chronologie des Papes n'est pas plus certaine au IX. Siécle que dans les Siécles précedens. Mais comme il faut aussi reconnoître que ce ne sont, que des préjugez savorables à la question présente; faisons en voir la vérité par des preuves directes, & continuons dans ce Siécle ici, mais avec un peu plus d'exactitude, la même Méthode que nous avons employée au sujet des premiers Papes.

Nous pourrions commencer par Tome II L. Leon. p. 436.

Leon III. qui fut assis sur la Chaire Episcopale de Rome, les quinze premieres années de ce Siécle, ou environ, ayant été élû l'An DCCXCIV. selon Martin le Polonois; l'An DC-CXCV. sur la fin, selon Onupbre, dans ses Notes sur Platine; l'An DC-CXCVI. selon Sigebert, Conrad d'Ursperg, & plusieurs autres anciens ou modernes; l'An DCCXC-VII. selon Marianus, & Onuphre dans son Abregé des Papes; l'An DCCXCVIII. selon Stella & Carranza; l'An DCCXCIX. selon Godefroi de Viterbe; & l'An DCCC. selon la Compilation Chronologique. Mais parce que tous s'accordent à mettre l'élection de ce Pape dans le Siécle VIII. nous commencerons par Etienne IV. ou V. qui est le premier dont toute la durée du Pontificat tombe dans le IX Siécle duquel il s'agir.

#### ETIENNE V.

Le Pontificat de ce Pape commença l'An DCCCXIV. selon p. 437.438. Martin

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 163 Martin le Polonois; l'An DCCC-XVI. Indiction IX. selon Onuphre, DCCCXVII. felon Marianus. Onuphre, fait durer le Pontificat de ce Pape seulement 6. 26. Le MS. Palatind'Anastase, ceux de la Bibliotheque du Roi, & du Cardinal Mazarin, Martin le Polonois, Conrad d'Ursperg, & Platine. 0. Onuphre dans son Abregé des Papes Matchieu Palmier 0. 9. (a) Vernier Rolewinck, (a) Au-Raphaël de Volterre & teur du Philippe de Bergame Fascicu-Les anciens MSS.d'Ablus tembon Abbé de Fleury L'Anastase imprimé, & le MS. de M. de Thou 7. 7. (b) Baronius dit qu'il y a une faute (b) Bade Copiste, dans ces derniers nom-ron ad bres d'Anastase. Il avoue, à la Ann. verité, qu'il a fallu l'espace de plusieurs années pour faire tout ce qu'Anastase attribue à cet Etienne. Mais il répond que beaucoup de choses

ont été attribuées à Etienne, qui doivent être rapportées à Leon son Prédecesseur. Justement comme nous avons observé; & comme nous observerons encore qu'il y a bien des choses attribuées à Leon IV. ou à Benoît III. par Anastase, par Sigebert ou par les autres, qui semblent appartenir proprement à Jeanne.

Sous ch. 7.

#### PASCHAL.

Ce Pape parvient à l'Episcopat l'An DCCCXVI. selon Martin le Polonois; l'An DCCCXVII. selon l'Abbé d'Ursperg, & Onuphre; l'An DCCCXX. selon Philippe Bergame; & selon quelques autres DCCCXXII. au rapport de l'Abbé d'Ursperg lequel fait durer son Pontificat de même que Matthieu Palmier 7.

Antonin Archevêque de

Florence & Rolewinck 7. 0, 17. Jaques Philippe de Ber-

game. Quelques MSS. d'Ana-

stase, Platine, la Chronique de Nuremberg; & p. 438.

Onu-

# PAPESSE JEANNE. IV. Part. 165

Onuphre, ausquels on peut joindre Bellarmin & Raphaël de Volterre, qui ne different que d'un jour de moins ou de plus 7.3.17.

L'Anastase imprimé 7.5.16.

Martin le Polonois 8.0.17.

Et quelques uns, au rapport de l'Abbé d'Ursperg 9.0.0.

### EUGENE II.

Il commença l'An DCCCXXIV. selon Onuphre & divers autres.

Le Comte Herman & Marianus disent, qu'il siégea 3. 0. 0. Martin le Polonois, & Rolewinck 3. 2. Baronius & le P. Labbe 3. 2. 23. Baron. Onuphre dans sa Chroni-An. 827. que & Ciaconius N. 29. Platine, & la Chronique de Nuremberg 4. 0. 0. L'Anastase imprimé 4. 2. 23. Onuphre dans son Abregé des Papes, & Genebrard 4. 6. 24. P. 439.

### VALENTIN.

Baron. ad
An. 827.

I'An DCCCXXXVI. ou DCCCN. 26.

XXVII., & quelques-uns, (a) comme
Aim.

Aimoin disent qu'il acheva à peine un
Lib. IV.

mois dans son Pontificat,
au témoignage de Baronius o. 1. 0.

Mais la plûpart, avec

Anastase, lui donnent o. 1 10. Que les Curieux s'exercent, s'ils le trouvent à propos, à accorder & concilier tous les nombres précédens. Mais nous prions tous nos Lesteurs d'attacher particuliérement leur attention aux diversitez qui vont suivre.

### GREGOIRE IV.

I. Quelques Auteurs mettent le commencement de ce Pape en l'Année DCCCXXVI.

II. Mais la plûpart marquent l'An DCCCXXVII. comme font les Annales de Fulde, de S. Bertin, & de Mets, celles des François publiées

P. 440.

# PAPESSE JEANNE. IV. Part. 167

publiées par Pithou, le Comte Herman, Marianus, Conrad Abbé d'Ursperg, Matthieu de Westminster, Matthieu Palmier, Antonin Archevêque de Florence, la Grande Chronique Belgique, ceux qui ont sait imprimer l'Anastase, (a) & Ba- (a) Bar. ronius lui-même, qui marque le 24. An. de Sèptembre de cette Année.

111 Nanchstant rous ces Auteurs.

29. 33.

III. Nonobstant tous ces Auteurs, Onuphre raporte l'élection de Gregoire à l'An DCCCXXVIII., tantôt au 16. de Fevrier, tantôt au 26., & tantôt au 30. du même Mois.

IV. Jaques-Philippe de Bergame la renvoye encore plûtard, sçavoir à l'An DCCCXXXI.

Gobelinus Persona dit

qu'il siègea

Platine, sans dire si sa

dernière année étoit avancée ou achevée, dit qu'il
mourut en sa

15. 0. 0. Edit.

Ffort.

15.99.

20 ap.
Meib.
T. 1.

C'est aussi l'expression de Schedel dans la Chronique de Nuremberg, & de Jaques-Philippe de Bergame.

Mais la plûpart, avec l'Ana-L 4 stase

p. 441.

168 HISTOIRE DE LA stase imprimé disent ronde-

ment 16. o. o.

Onuphre, Blondel & le P. Labbe donnent encore à Gregoire quelques mois au de-là des 16. années complettes, & Onuphre ajoûte qu'après la mort de Gregoire, le

Siège vaqua o. o. 15.

1. Ce Pape mourut l'An DCCC-XLI. selon la Compilation Chronologique publiée par Pistorius.

II. Mais les Annales de Fulde, publiées par Freher, & les Annales des François, publiées par Pithou, disent que ce sut l'An DCCCXLIII. Baronius est du même sentiment; & qui plus est, il resute ceux qui veulent (a) renvoyer la mort de Gregoire à l'Année suivante, sans l'auto-

843. N. rité d'aucun des Anciens.

(a) Ba-

ron. ad

III. Néanmoins Onuphre, Blondel & le P. Labbe la renvoyent à l'Année DCCCXLIV. sçavoir au 25. de Janvier.

# SERGIUS II.

I. La Compilation Chronologip. 443. 446. 442. que,

que, dont nous venons de parler, dit que l'An DCCCXLI. de Jesus-Christ, Gregoire IV. étant mort,

Sergius CV. Pape fut élû.

II. Mais les Annales de Fulde, celles des François, la Grande Chronique Belgique, Bernard Guy, Matthieu Palmier, & Gobelin Persona, ne mettent cette élection de Sergius qu'en l'An DCCCXLIII.

III. Néanmoins (a) Baronius, la An. 844.

place au 10. de Février de l'Année N.I. DCCCXLIV., comme font Onuphre, Blondel & le P. Labbe. C'est encore à cette même Année que la raportent les Annales de S. Bertin, le Faux Luitprand, Marianus, Sigebert, & Martin le Polonois. Ceux qui ont fait imprimer l'Anastase, ont de même marqué cette Année pour le commencement de Sergius. Mais Anastase ne marque ni l'Année de Jesus-Christ, ni le nombre de l'Indiction.

IV. Il y en a d'autres, qui semblent la retarder, jusqu'à l'An DCCCXLVI. comme Jaques-Philippe de Bergame, qui, dans la ve-pag. 446. 444. 445. L' rité,

# 170 HISTOIRE DE LA rité, n'est pas trop d'accord avec soi-même, ayant fait mention de ce Pape dès l'An DCCCXLI. Le même Philippe de Bergame, & Raphaël de Volterre disent que ce Pape siégea 2. Platine, sans marquer si l'Année étoit achevée ou avancée, de même que la Chronique de Nuremberg, disent qu'il mourut l'An Anastase, le MS. d'Abbon Abbé de Fleury qui est dans la Bibliotheque de Leyde, le Comte Herman, Marianus, Matthieu Palmier, & plusieurs autres, lui donnent rondement Baronius, comme s'il l'avoit pris d'Anastase 3. Martin le Polonois, & Antonin Archevêque de Florence, & Rolewinck 3. Onuphre, Blondel, &

Florence, & Rolewinck 3. 2. 0.

Onuphre, Blondel, &

le P. Labbe 3. 2. 2.

Les Annales de St. Bertin disent

que le Pape Sergius mourat le 27. de

p. 446. 447.448.

Jan-

847.

Papesse Jeanne. IV. Part. 171

Janvier l'An DCCCXLVII. Mais
Onuphre, Baronius, Blondel, & le
P. Labbe renvoyent la mort de Sergius au 12. d'Avril. Ils parlent tous
quatre après Anastase, si on les en
croit, & disent encore que ce même
jour, Leon IV. sut élû. Quoi qu'Anastase ne dise rien de tout cela: Au
contraire les Exemplaires MSS. du
Palatinat & de M. de Thou, de
même que Platine, disent qu'après
la mort de Sergius, le Siége de
Rome vaqua.

0. 2. 15.

# LEONIV.

Ce Pape, qui sut le Prédécesseur immédiat de Jeanne, commença son Pontificat l'An MCCCXLIV.; selon la Compilation Chronologi-

que.

II. Il commença l'Année DCCC-XLVI., selon le Comte Herman, la Grande Chronique Belgique, Matthieu Palmier, & Jean Naucler. Mais selon le MS. de Bernard Guy, qui est dans la Bibliothéque de Leyde, Leon IV. com-

pag. 448. 449. 450.

mença l' An DCCCXLVI. ou DCCC.

XLV II. de Jesus-Christ.

III. C'est à cette derniere Année, sçavoir à l'An DCCCXLVII. que ce commencement est rapporté par Sigebert, Martin le Polonois. Onuphre dans ses Notes sur Platine, (a) M. de Launoy, & plusieurs autres.

1 V. Platine le rapporte à l'An DCCCXLVIII.

> V. Enfin Florent de Worcester Auteur du XII. Siécle, ne le met

qu'en l'An DCCCLIII.

Cet Auteur termine en 858. la Vie de Leon; Ainsi, suivant son compte, Leon ne doit avoir tenu le Siège que s.

D'autre part Sigebert qui met le commencement de Leon en 847. & sa fin en 854. suppose qu'il

a été Pape

Marianus & Matthieu Palmier lui assignent. 8. Anastase, Martin le Po-

lonois, Antonin, Rolewinck, Platine, la Chro-

nique p. 401.

de Schol. celebrior. cap. 13.

nique de Nuremberg, Onuphre, & diversautres 8. 3. 6.

Et soit que les nombres des Mois & des Jours aïent été transposez, comme dit Blondel, soit que ceci vienne de l'incertitude de la Chronologie de ce Siécle-là, Luitprand & Albert Abbé de Stade sont durer ce Pontisicat 8.

Le Comte Herman 9. 3. 6.

Et l'Abbé d'Ursperg, quoiqu'il ne le dite pas en propres termes, l'allonge

jusqu'à 10. 0. 0.

Nous avons déja remarqué ailleurs, que la fin de Leon manque
dans la plûpart des MSS. d'Anastase. Mais l'Anastase imprimé dit
que Leon IV. mourut le 17. de
Juillet sans nommer ni caractériser
l'Année, non plus que les MSS.
du Palatinat de la Bibliothéque du
Roi, & de celle du Cardinal Mazarin qui marquent aussi le même
jour 17. de Juillet pour le jour de
la mort de Leon IV.

P.456457.36.452.305.

I. Marianus, & la Compilation Chronologique, marquent la mort de Leon IV. à l'An DCCCLIII. Il semble aussi que Cœlius (a) Rhodiginus ait eû la même pensée: Mais Marianus a ceci de singulier qu'il marque le 1. d'Août pour le jour auquel Leon IV. mourut.

dig. Antiq. Lect. Lib. VIII. cap. I. Edit. Basil. Froben.

1517.

(a) Rho-

II. M. Blondel reconnoit qu'on peut conclure, par les calculs de Marianus, de Sigebert, de Ranulphe, de Palmier, & de quelques autres, que Leon IV. mourut l'An DCCCLIV. quoi que l'imprimé de Marianus le raporte à l'An 853.comme nous venons de le dire; mais apparemment par quelque Erreur de Copiste.

III. Ceux qui ont fait imprimer l'Anastase, font mourir Leon IV. l'An DCCCLV. Mais l'Anastase véritable n'a pas marqué l'Année de la mort de ce Pape, de laquelle les Annales de Fulde & de Mets, ne disent rien sur cette Année, non plus que plusieurs autres Chronologistes. Néanmoins Onupbre & ses Adhérans déterminent précisément le 17. de Juillet, pour

p.4.17.455.456.

pour le jour de la mort de Leon, ce qui n'est pas sort éloigné de Martin le Polonois, & de Rolewinck, qui disent qu'on célébre la Fête de ce Pape le 16. de Juillet; mais s'accorde moins avec les Annales de S. Bertin, qui disent que Leon IV. mourut le 1. d' Août.

IV. Le Comte Herman de l'Edition de Cologne 1618., met la mort de Leon en l'An DCCCLVI., en laquelle il faut aussi qu'elle se rencontre, suivant le compte de Platine.

V. Conrad d'Ursperg, & Albert de Stade, en l'An DCCC-LVII.

VI. Enfin Florent de Worcester & Jaques Philippe de Bergame la different jusqu'à l'An DCCC. LVIII.

Outre cestrois sortes de varietez, qui regardent le commencement, la durée, & la fin de chaque Pontificat, nous en ajoûtons ici une quatriéme, qui regarde le tems que le Siége demeura vuide après la mort de Leon IV., à cause de la

gran-

P. 36. 72. 73. 457. 4.

grande difference qui se trouve entre les Auteurs.

Les MSS. d'Anastase, de la Bibliothéque du Roi, & de celle du Cardinal Mazarin, qui ont été l'un & l'autre examinez par Fabrot, & le premier par Blondel, de même que Platine & la Chronique de Nuremberg font cette vacance de 2. 15.

(a) Blondel dit qu'Albert
Blond. de Stade & Matthieu de
Anacr. Westminster ne se sont pas
Tab.
Chron. trompez, lors qu'ils ont écrit

An. 855. que le Siège avoit vaqué

Not. mais M. Spanheim assûre

qu'il n'a point trouvé cela

dans les Exemplaires de

ces deux Auteurs, dont il

s'est servi.

Onuphre, dans son Abregé des Papes, dit qu'il a tiré d'Anastase & de Guillaume le Bibliothécaire, ce qu'il dit qu'après la mort de Leon le Siége vaqua 45. jours, ou 1. 15.

2.

(b) Baron. (b) Baronius prétend de ad Ann. son côté, que selon Anasta-858. N.1.

305.460.461.306.

Se

se, Benoît fut consacré le 6. d' Août, & ainfi le Siége ne vaqua selon son compte que

D'autre part, (a) Bellarmin a songé, pour parler avec M. Blondel, (b) qu' Anastase avoit écrit qu'après la mort de Leon IV., le Siége

vaqua.

Ciaconius a feint (c'est encore Blondel qui parle) que Benoît fut élû 8 jours après la mort de Leon, & qu'ainsi la vacance sut de 7. ou

Mais Onuphre, dans sa Chronologie des Papes, (& contre ce qu'il écrit dans son Abregé) dit, comme l'aïant pris d'Anastase, que le Siége vaqua

Et Blondel assûre, qu'on peut recueillir la même chose de Bernard Guy, & de la Grande Chronique Belgique, quoi que les paroles de cette Chroni-

Tome II. p. 462. 307. 308. 0. 21.

(a) Bellarm. De Rom. Pont. Lib. III. C. 24. 9.

gum. (b) Blond. ut

que puissent être raportées à la vacance, qui précéda le Pontificat de Leon.

Enfin Blondel, aïant mis la mort de Leon au Mercredi 17. Juillet, aime mieux mettre l'élection de Benoît au Vendredi 19 Juillet, deux jours après la mort de

Leon; le Siége aïant vaqué Mais si l'on compare tous ces sentimens avec l'Anastase tel qu'il a été imprimé, on verra qu'il n'y en a point à qui Anastase soit favorable; puis que sans marquer qu'il y ait eu aucune vacance, il dit, qu'ausi-tôt, & d'abord après la mort de Leon (ou, comme dit (a) Baronius, sans retardement) Benoît III. sut élû. Cependant nous venons de voir qu'on cite ce même Anastase pour quatre sentimens differens entre eux, & tous quatre differens & de l'Anastase imprimé, & des MSS., dans lesquels toute la Vie de Leon IV. se trouve. Fiez-vous après cela, à la citation des Piéces Anecdotes, lors que c'est par Onuphre, & par ses

lem-

(a) Baron. ad Ann. 855. N. 36.

semblables qu'elles sont JEANNE PAPESSE.

I. Marianus, que l'on regarde communément comme le premier Auteur de l'Histoire de la Papesse, dit sur l'An DCCCLIII. que le Pape Leon mourut le premier d'Août, & que Jeanne Femme lui succéda. Il semble que c'est aussi le sentiment de Cœlius (a) Rho- (a) Rhodiginus : car aïant recité, en peu de dig. Licmots, l'Histoire de la Papesse, il finit tiq. Lib. en disant que cela se fit l'An 853. de VIII. cap:

II. Sigebert & Palmier mettent le commencement de Jeanne en l'An. DCCCLIV., de même qu'une Lettre contenue dans le Recueil des Lettres des Universitez d'Oxford, de Paris, & de Prague, écrites pendant le Grand Schisme des Papes, & publiées par Uldric Huttenus, l'An 1520.

III. Martin le Polonois dit, que ce

fut l'An DCCCLV.

notre Salut.

IV. Jaques Philippe de Bergame & Raphael de Volterre DCCCLVIII.

> M z Pour

p. 17.76.59.

Pour ce qui est du reste, les Romains confessent qu'on ne sçait ni le nom de ce Faux-Pape, qui fut Femme, ni le tems qu'il occupa le Siège, comme parle l'Auteur de la Compilation Chronologique publiée par Pittorius. De-là vient que Sigebert & Godefroi de Viterbe ne comptent point les années de son Pontificat, se contentant de dire, qu'on ne la compte point parmi les Papes. Cependant divers Auteurs ont entrepris de marquer la durée de son Pontificat.

Albert Krantzius dit, qu'elle n'acheva pas l'année 2.

Platine, la Chronique de Nuremberg, & Car-ranza, disent, qu'elle oc-

Cupa le Siége 2. 1. 4. Matthieu Palmier 2. 3. 0.

Antonin Archevêque de

Florence. 2. 3. 6. Marianus, & Martin le

Polonois 2. 5. 4.

Ausquels on peut joindre les Lettres des Universitez, dont il a été parlé & Jaques Philippe de Ber-

p. 458. 465. 466.

game, qui disent simplement 2. ans 5. mois, sans faire mention des jours: comme aussi une Chronique MS. de la Bibliothéque de Vossius, écrite du tems de Jean XXII.: car nous lisons dans ce MS., qu'après le Pape Leon le Quint, (qu'on compte ordinairement pour le IV.) tient le Siége Papal Jean VIII. d'Angleterre, 2. ans, 5. mois, 5 quelques jours. Et après sut vaquant un mois. Martin le Polonois compte aussi un mois de vacance.

#### BENOIT III.

I. Radulphe de Diceto, qui est un des Historiens Anglois imprimez à Londres l'An 1652., commence le Pontificat de Benoît dès l'An DCCCLI.

II. Sigebert à l'An DCCCLIV. Mais il renferme dans le tems qu'il donne à Benoît, tout le Pontificat de Jeanne.

Papesse, le commencement de Benoît Tab. III. se doit prendre ou du Vendredi Chron.

p. 513.514. 66.468. 462.

182 HISTOIRE DE LA 19. Juillet à l'exemple de Blondel, ou du Dimanche 21. du même mois, suivant quelques autres, comme parle Mabil. de le P. Labbe, ou de même du Mercrere Didi 24., comme Onuphre & Ciacoplom. Not. nius. Mabillon va encore plus avant; in Dipl. Bened. car il le commence seulement au mois III. ad d'Août, de même que Mezerai, Bel-Tab. 47. larmin, & Baronius, desquels le derp. 440. nier marque le 6. d' Août, comme Mezer. s'il l'avoit tiré d'Anastase. Onu-Abr. Chron. phre & ses partisans ajoûtent, qu'aan com. près le Schisme de l'Antipape Anade Char stase, Benoît fut solemnellement conles le Chauve. sacré le Dimanche 29. de Septembre. Baron. Mais M. Baluze a agi avec plus de Baluz. précaution; car il dit bien, com-Not. ad me les autres, que Benoît fut élû l'An Lupum. 855.; mais il ne détermine rien toup. 440. Laun. chant le mois. Ep. ad IV. M. de Launoi a eu la mê-Thom. me précaution de ne rien détermi-Rullandum, ner touchant le mois; mais il met Part. III. le commencement de Benoît en p. 186. l'Année DCCCLVI. C'est aussi le sentiment de la Chronique de S. Gal, du Comte Herman, suivant l'Edition de Cologne de l'An 1618. p. 461.463.464.466.469.

de Godefroi de Viterbe, de Bernard Guy, de Matthieu Palmier, & de la Compilation Chronologique, ausquels il semble qu'on doit joindre Adon de Vienne ou son Continuateur qui mettent l'élection de Benoît après la mort de l'Empereur Lothaire, arrivée à la fin de Septembre de l'Année précedente.

V. Le Comte Herman, suivant l'Edition de Francsort de 1613. Conrad Abbé d'Ursperg, Albert de
Stade Moine Benedictin, qui ne
disent rien de la Papesse, mettent le
commencement de Benoît en l'An
DCCCLVII. aussi-bien que Marianus, & Martin le Polonois qui

en ont parlé.

VI. Enfin Florent de Worcester marque l'An DCCCLVIII. & le 3. de l'Empereur Louis II, pour le

premier de ce Pape

Ce Pape, selon Conrad d'Ursperg, & Albert de Stade, siégea seulement 1, 0. 0. Godefroi de Viterbe, & la Compilation Chronologique lui donnent rondement 2. 0. 0. p. 470. 472. 470. M 4 Ber-

| 184 HISTOIRE DE LA                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Bernard Guy, & Mar-                                                       |
| tin le Polonois 2. 5. 0                                                   |
| La Grande Chronique                                                       |
| Belgique & Rolewinck 2. 6. 0                                              |
| Marianus 2. 6. 6.                                                         |
| Anastase, Platine, O-                                                     |
| nuphre dans son Abregé,                                                   |
| Genebrard, & quantité. d'autres 2. 6. 9.                                  |
|                                                                           |
| Mais Onuphre dans sa                                                      |
| Chronique, conte depuis                                                   |
| l'élection de Benoît, de                                                  |
| même que Ciaconius 2. 8. 16.                                              |
| Blondel & le P. Labbe 2. 8. 20.                                           |
| sçavoir depuis le 19. de Juillet de                                       |
| l'An 855. où ils mettent son élec-                                        |
| tion, jusqu'au 8. d'Avril de l'An<br>858. où ils prétendent qu'il mourut. |
| Après sa mort, Martin le Polo-                                            |
| nois, la Chronique de Nuremberg,                                          |
| Antonin Archevêque de Florence,                                           |
| aques Philippe de Bergame, &                                              |
| Onuphre dans sa Chronique, met-                                           |
| ent une vacance de quinze jours.                                          |
| usqu'à l'élection de Nicolas. Mais                                        |
| u lieu de cette courte vacance;                                           |
| Godefroi de Viterbe & la Compi-                                           |
| lation                                                                    |

Papesse Jeanne. IV. Part. 1850 lation Chronologique insérent deux Papes, sçavoir

PAUL qui tint le Siège 10. 2. 0.

Et après une vacance

de 1. 0. 0.

ETIENNE qui sut Pape durant 4. 0. 0.

De sorte que voilà, tout d'un coup, une addition de quinze années dont cependant aucun autre Historien n'a parlé.

# NICOLAS.

I. Arnaud Pontac, que Genebrard a souvent copié dans ses derniers Livres, étant parvenu au commencement de ce Pape, remarque dans sa Chronologie, qu'ici les Historiens marquent les années avec une grande diversité. En effet Anastase le Bibliothécaire, Reginon, Abbé de Prom, les Annales de Fulde, Godesroi de Viterbe, Othon de Frisingue, Gobelin Personne, & plusieurs autres, ne marquent pas la premiere année de Nicolas.

I I. Sigebert qui a avancé le P 473. M 5 tems

tems de Benoît, afin de remplir celui de la Papesse, avance aussi le commencement de Nicolas, qu'il met en l'An DCCCLVII.

III. Les Annales de S. Bertin, le Comte Herman, de l'Edition d'Urstifius, Conrad d'Ursperg, Albert de Stade, Bernard Guy, & Matthieu de Westminster, en l'An DCCCLVIII.

IV. Le Comte Herman suivant l'Edition de Pistorius, Florent de Worcester, Martin le Polonois, Matthieu Palmier, en l'An DCCC-LIX. & peut-être même aussi Reginon qui marque la fin de ce Pape en l'An 868.

V. Marianus & la Compilation Chronologique en l'An DCCCLX.

VI. Enfin Jaques Philippe de Bergame en l'An DCCCLXIII.

Le MS. d'Anastase qui est dans la Bibliothéque du Roi, dit que Nicolas occupa le Siege de Ro-

6. 9. 13. me 7. 9. 13. Platine 8. 0. Marianus 9. Le P. 472. 475.

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 187 Le Comte Herman 9. 0. 9. L'Anastase imprimé, Martin le Polonois, Rolewinck & quelques autres 2. 20. Mais Anastase cité par Onuphre; Onuphre luimême, Baronius, Bellarmin, Ciaconius, & les Baron. autres Adversaires de la Paad Ann. pesse 867. N. 9. 6. 20. Le MS. Palatin d'Ana-137. itale. 9. 7. 10. Godefroi de Viterbe, Florent de Worcester, la Grande Chronique Belgique, & Matthieu Palmier 10. 0. 0. Le MS. d'Anastase qui est à Leyde, écrit sur du parchemin, & plus court que l'Anastase imprimé 10. 10. 0. Un MS. très-ancien d'Abbon Abbé de Fleury, qui a appartenu à M. Vosfius. 11. 6. 7.

I. Onuphre, Blondel, & le P.

rut

Labbe, disent que Nicolas mou-

P. 472.

rut le 13. de Novembre, l'An DC-CCLXVII. Ils alléguent en leur faveur, non-seulement Sigebert, à cause qu'il met le commencement d'Adrien en l'An 868. mais encore Anastase qui dit que Nicolas mourut le 13. de Novembre, Indi-Etion I. qui commence au mois de Septembre de l'An 867.

II. Mais les Annales de Fulde; celles de Mets, Adon de Vienne, Reginon, le Comte Herman, suivant l'Edition de Pistorius, Albert de Stade, la Grande Chronique Belgique, & divers autres ne mettent la mort de ce Pape qu'en l'An

DCCCLXVIII.

de Decembre, l'An DCCCLXIX. Mais M. Blondel dit qu'il est plus croyable que Marianus a voulu la rapporter à la fin de l'Année 868. de quoi M. Desmarets convient.

La Chronique de Nuremberg dit, en cet endroit, qu'il y en a qui écrivent qu'après la mort de ce Pape, le Siège vaqua plusieurs années; Platine marque que cette vacance

fut

B'ond.
Anacr.
post. p.

Blond.

Anacr.

P. 53.

fut, selon quelques-uns, de 8. 7.

On trouve la même chose dans le MS. d'Anastase
de la Bibliothéque du Roi,
quoi qu'on ne voye rien de
tel dans l'imprimé; Et Jaques Philippe de Bergame
dit qu'il y en a qui la font
de

de 8. 7. 20.

Voilà une vacance prodigieusement longue, & par conséquent très-remarquable, s'il y a quelque chose qui le soit dans l'Histoire des Papes. Elle est d'ailleurs rapportée par plusieurs Auteurs. Cependant elle est assûrement impossible. Comment donc pourra - t-on conter sur le témoignage d'un ou de deux Auteurs, comme sont, en plus d'une occasion, les Adversaires de la Papesse?

Adrien qui succéda à Nicolas, & les autres Papes qui suivent, nous pourroient sournir beaucoup d'exemples de varietez semblables à celles que l'on vient de voir. Mais, en verité, je crains de satiguer mon Lecteur, si je l'oblige à les lire, p. 477.

en les lui mettant devant les yeux i car l'Histoire de la fin de ce Siécle, & du commencement de celui qui suit, est encore plus consuse & plus embarassée, que ce que nous avons déja

rapporté.

Après cet Adrien II., on trouve un Gregoire, dans un MS. de la Vie des Papes, composée par Abbon Abbé de Fleury; un Agapet, qui précéde Adrien III. & un Basile qui le suit, dans Marianus, & dans Sigebert. Mais les Historiens passent sous silence ces

trois Papes.

Quelques-uns mettent Etienne V. ou VI. avant Formo/e, & d'autres le mettent après. Il y en a qui mettent Boniface VI. après ce Formose. D'autres y mettent un Romain. Après ce Boniface, on trouve dans Martin le Polonois, Etienne VI, que les autres appellent VII. Mais Suffridus Pierre dit dans ses Notes sur cet Auteur, que le principal de ses Manuscrits ne fait aucune mention de ce Pape. Enfin Sergius III. succéda au même Formose selon Luitprand, que Blondel allegue souvent dans sa Table Chrop.480.481.

Chronologique, & que Baronius Baron. ad censure sur ce sujet. Mais selon le Ann. Comte Herman, ce Sergius succéda 908. N. à Benoît IV. au commencement du X. Siécle; & selon Onuphre & Baronius, à Christosse second Successeur de Benoît.

#### CHAPITRE V.

Conjectures sur la Chronologie de la Papesse.

IL faudroit être du caractère du P. Labbe, pour oser promettre une Démonstration Chronologique incontestable dans l'Histoire d'un Siécle, où l'on vient de voir qu'il n'y a que varieté & incertitude. Je ne parle donc que de conjectures; mais je ne sçais si les personnes équitables ne trouveront pas nos conjectures aussi fortes que la prétendue Démonstration du P. Labbe. Ce Jesuite & M. Blondel, ont commencé leurs Tables Chronologiques à la fin du Pontisicat de Gregoire IV. Ainsi je juge, qu'il est

que ce Pape, comme je ne croi pas qu'il soit nécessaire de descendre plus bas qu'Adrien II. où M. Blondel finit sa Table. En voici une plus petite, & par laquelle il paroîtra qu'on peut trouver, avec assez de facilité, l'espace de deux années toutes entieres pour le Pontificat de Jeanne.

#### Annies, Mois.

| G              | regoire IV. siègea 15.                 | ou 16 | . Meurt en | 843. | Mars.           |
|----------------|----------------------------------------|-------|------------|------|-----------------|
| \$42. Mars. Se | rgius II. siégea                       | 3. 2. | Meurt      | 846. | May.<br>Août 1. |
| 246. May. L    | eon IV. siègea<br>canne Papesse siègea | 8. 3. | Z. C. Q. C |      | Sept.           |
| 8 c6. Sept. B  | enoît III. liegea                      | 2.6.  | Meurt      |      | Avril.          |
| \$50' Avril. N | licolas I. siégea<br>Adrien II: siégea | 9.7.  |            | 872. | Nov. 13.        |

Dans cette Table, il n'y a point d'Article qui ne soit appuyé sur quelque Autorité considerable, & la plûpart ont même cet avantage d'être conformes à la pluralité des Sentimens. C'est ce qu'un Lecteur patient & exact pourroit appercevoir de soi-même, en comparant cette Table avec ce que nous avons

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 193 avons dit dans le Chapitre précé-Mais comme nous avons dent. déja remarqué qu'on trouve fort peu de Lecteurs qui ayent assez de patience & d'application pour examiner des Questions Chronologiques, nous allons tâcher de les dés charger d'une grande partie de cette fatigue, & de les convaincre, nonobitant cela, de la justesse, ou au moins, de la probabilité de nôtre Table; pourvû seulement qu'ils veuillent se donner la peine de jetter les yeux sur les Articles du Chapitre précédent qui se rapportent à ceux que nous allons traiter dans celui-ci.

#### Preuves de nôtre Table.

Depuis le commencement du temps qui est marqué dans cette Table, jusqu'à la dernière année de Nicolas, on ne trouve dans Anastase aucune Année de l'Election ou de la Mort des Papes, qui soit marquée par les nombres de l'Indiction

p. 438. 439: Tome II.

N

diction qu'il employe devant & après, ni même pao quelque autre caractére Chronologique; à la reserve de deux ou trois que nous: examinerons dans leur ordre. Dans quelque endroit de l'Histoire que se trouvât une pareille affectation; il n'en faudroit pas davantage, pour rendre suspecte ou l'autorité d'Anastale; ou la bonne foi de ceux qui l'ont copié, à plus forte raison: dans l'endroit dont il s'agit. Il est si naturel de penser qu'il y a du des sein dans le silence des Historiens de la Communion de Rome, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui ne fait pas honneur au S. Siège; que le P. Pagi a voulu prévenir cette pensée, en disant dans l'Epître Dédicatoire de sa Critique de Baronius : Les Hérétiques ne sont jamais plus contens ; que quand ils trouvent dans les Annales Ecclésiastiques, quelque confusion dans les tems, du desordre dans les années, & des évenemens. rapportez ou plûtôt, ou plus tard qu'ils ne devroient l'être. Car lors qu'ils rencontrent des Exemples de cette nature, ils me manquent jamais de les rele-

relever, pour insinuer aux Peuples. qu'ils sont séduits, que cela s'est fait à dessein d'obscurcir la verité, & pour conclurre par les Anachronismes & les Prochronismes de ces Annales. que les évenemens même qu'on y rapporte, sont imaginaires & supposez. Le P. Pagi ne nomme aucun de ces Hérétiques qui tirent ainsi avantage des Anachronismes & des Prochronismes des Annales. En tout cas, ils ne seroient pas les seuls qui en usent ainsi; & quand les Catholiques trouvent leur compte à cette Methode, ils ne font pas difficulté de la mettre en usage: témoin le P. Labbe, sans en alléguer un grand nombre d'autres, lequel conslut par les Anachronismes & les Prochronismes qu'on trouve dans les Historiens de la Papesse, que l'Histoire même de la Papesse est supposée & imaginaire. Mais la question est de sçavoir d'où peut venir cette confusion des temps qui régne précisément dans l'Histoire du milieu du IX. Siécle, ce desordre dans les années, ces évenemens N 2 rap=

rapportez hors de leur place? Je doute fort que le P. Pagi puisse ôter cette pensée à ceux qu'il appelle Hérétiques, que tout cela a été fait dans le dessein d'obscurcir la verité de l'Histoire de la Papesse. Cet habile Chronologiste n'a poussé sa Critique que jusqu'à la fin du IV. Siécle. Mais s'il continue, & qu'il vienne jusqu'au IX. Siécle, il ne fera pas une petite œuvre, s'il peut amener la Chronologie de ce Siécle-là, à un tel point de netteté, que l'on puisse décider s'it, y a eû une Papesse, ou non; & tirer cette Question du rang des Problématiques. En attendant qu'à l'imitation d'Onuphre, il nous produise, peut-être, quelques piéces Anecdotes pour l'éclaircissement de cette Question, servons-nous de ce que les infidéles Copistes, dont nous avons parlé, ont trouvé à propos de ne pas corrompre, & faisons en l'application à tous les Articles de nôtre Table.

*i* ...

Tom. I. Pag. 194. & 197.



827. Gregoire IV. siégea 15.0u 16. ans Meurt 843. Mars.

Nous mettons l'élection de Gregoire IV. en l'Année DCCCXXVII. après douze ou treize Auteurs que 238.239. nous avons ci-dessus nommez. quand même nous supposerions que Gregoire ne sut élû que le 24. de Septembre, comme veut Baronius; Baron. ad si l'on donne 15. ans entiers à ce An. 827. Pape, en sorte qu'il soit parvenu à sa 16. année, & même jusques au milieu, il sera mort au commencement de l'Année DCCCXLIII. An. 853? en laquelle les Annales de Fulde, N. 27. celles des François, & Baronius même, veulent que Gregoire soit mort. Mais comme l'autorité de Baronius n'est pas suffisante pour nous obliger à tomber d'accord que Gregoire ne fut élû que le 24. de Septembre de l'Année DCCC-XXVII. rien n'empêche que nous n'avancions cette élection jusqu'au Printemps de la même Année; Et ainsi ce Pape aura occupé le

P. 442.

108 HISTOIRE DE LA Siège 16. années, qui est la plus longue durée qu'on donne à son Pontificat.

843. Mars, Sergius II. siégea 3. 2. Meurt 846. May.

Peu de jours après la mort de Gregoire, Sergius II. fut élû. Onuphre prétend que ce fut au bout de quinze jours. Mais Anastase n'en dit rien, & comme on ne sait point en quel mois mourut Gregoire, aussi est il impossible de déterminer en Anast. in quel mois Sergius sut élû. Il est vrai qu'Anastase dit que le même jour que Sergius fut élû, il tomba à Rome une si grande quantité de neige, que la Ville en paroissoit toute blanche, ce que pluseurs regarderent comme un présage. de joye. Mais puis qu'Anastase rapporte cet évenement, comme un Prodige; pourquoi est-ce qu'il n'aura pas pû arriver au commencement du Printemps? Pour ce qui est de l'année, nous avons marqué l'An Susp.240. DCCCXLIII. Et il me semble que l'autorité des Annales de Fulde, de

444. 445.

Sergio p.

Reg.

170.Edit.

celles des François, de la Grande Chronique Belgique, de Bernard Guy, de Matthieu Palmier, & de Gobelin Persona, qui sont de cesentiment, vaut bien celle des Annales de S. Bertin, & du faux Luitprand qui mettent cette élection à l'Année DCCCXLIV en y joignant même Marianus, Sigebert, & Martin, dont Blondel & Labbe relevent, à chaque pas, les Anachronismes.

L'Election de Sergius étant fixée au commencement du Printemps de l'Année DCCCXLIII. si l'on suppose qu'il fut Pape environ 3. ans, suivant la pluralité des voix, ce qui peut signisser qu'il mourut vers la fin de la 3. année, comme disent Platine, & la Chronique de Nuremberg, on pourra mettre la mort de ce Pape, au commencement de l'Année DCCCXLVI. & même au 27. de Janvier, qui est le jour que les Annales de S. Bertin marquent pour la mort de Sergius, quoi qu'elles la renvoyent à l'Année DCCCXLVII. Car puis que Blondel & le P. Labbe N 4 qui

45. 448.

qui mettent cette même mort au 12. d'Avril de l'An 847. rejettent l'autorité de ces Annales de S. Bertin, pour ce qui regarde le jour, & l'admettent pour ce qui regarde l'année; pourquoi n'aurons-nous pas le privilege de rejetter ces mêmes Annales pour ce qui regarde l'année, & de les admettre pour ce qui regarde le jour, sur tout, puis que nous ne rejettons le sentiment de ces Annales touchant la mort de Sergius, que pour nous joindre à la pluralité touchant l'élection de son Successeur, comme on le verra tout à l'heure.

Accordons toutesois au Pontificat de Sergius, la plus longue durée qu'on lui donne, sçavoir 3. ans, 2. mois; alors nous serons obligez de dire que Sergius mourut vers le mois de May de la susdite Année DCCCXLVI. Cela s'accorde parfaitement avec une circonstance Historique qu'Anastase a remarquée au commencement de la

(a) Anast. remarquée au commencement de la in vità Vie de Leon IV. C'est que (a) Leonis IV. la mort subite de Sergius, & le rap.175 sin. la mort subite de Sergius, & le raF.dit. Re-vage qui sut fait dans les Eglises par les

449.

des Sarrasins, arriverent dans le même tems. Or les Annales de S. Bertin, dont nous venons de parler (a), (a) sigonicelles de Fulde, celles de Mets, & de Regno Sigonius, marquent que l'Eglise de Ital. Lib. S. Pierre à Rome sut ravagée par les Maures ou les Sarrasins en l'An DCCCXLVI. Et si ce sut au commencement de la Campagne, comme on parle, sçavoir avant qu'on se fut mis en état de désense, ou qu'on eût fait approcher du secours; Cette course sera arrivée justement au tems que nous avons marqué pour la mort de Sergius.

846. May, Leon IV. siégea 8.3. Meurt 854. Août 1.

Ce que nous venons de prouver que l'élection de Leon IV. a dû arriver en l'Année DCCCXLVI. Et c'est à cette même Année que le commencement de ce Pape a été rapporté par le Comte Herman, la Grande Chronique Belgique, Matthieu Palmier, Jean Naucher, & Bernard Gui. Si le Siége No avoit

Sus p.
242. N.2.

451.

avoit vaqué 2. mois, 15. jours, après la mort de Sergius II. suivant les MSS. d'Anastase, il faudroit mettre l'élection de Leon IV. au mois d'Août de cette Année, ou environ. Mais si Leon a été élû le propre jour de la mort de Sergius, comme veut Onuphre, on peut mettre l'élection de Leon, au mois de May, comme je l'ai sait dans la Table.

Marianus & Matthieu Palmier ne donnent à Leon que 8, ans de Siége. Donnons lui néanmoins 8, ans, 3, mois, avec le plus grand nombre d'Auteurs: alors il faudra dire

bre d'Auteurs; alors il faudra dire Susp.244. que Leon mourut au mois d' Aoust de l'Année DCCCLIV. Or Ma-N. I. rianus & les Annales de S. Bertin s'accordent à mettre la mort de Leon au 1: d' Aoust. Mais comme Marianus la met en l'An DCCCLIII. & les Annales de S. Bertin en l'An DCCCLV. qui peut nous blâmer si prenant un juste milieu, nous la raportons à l'An DCCCLIV. auquel elle a été raportée par Sige-N. 2. bert, Ranulphe, Palmier, & même suivant le calcul de Marianus,

par

par le propre aveu de Blondel, comme nous l'avons dit ci-dessus?

Nôtre conjecture peut être encore confirmée par une circonstance historique qui le rencontre dans Anastase. Cet Historien recite que (a) (a) Anast: Daniel, Maître de la Gendarmerie, in Leone ayant porté quelques plaintes à l'Empereur Louis, cet Empereur vint en diligence à Rome, où il termina l'affaire qui l'y avoit appellé. Cela étant fait, ajoûte Anastase, l'Empereur partit, & peu de jours après, Notre Très-saint Seigneur le Pape Leon s'endormit au Seigneur le 17. de Juillet. Le diligent (b) Huldric Mutius dans (b) Musa Chronique, met ce voyage en l'An tius in DCCCLIII. & (c) Sigonius en par- Lib. XI. le immédiatement après avoir fait mention du Synode de Rome dans lequel le Prêtre Anastase sut déposé. Ital. Lib. Or il est certain que ce Synode se v. tint en l'An DCCCLIII. le 8. de Décembre, quoi que Sigonius le rapporte à l'An DCCCLV. Ainsi il est naturel de penser que l'Empereur alla à Rome, vers la fin de l'An DCCCLIII. qu'il employa la pre-

IV.p. 1994

(c) Sigona de Regno,

. P. 319. 452. 453.

premiére partie de l'An DCCCLIV. à terminer l'affaire pour laquelle il étoit venu à Rome; & qu'il s'en retourna vers le milieu de l'Année, c'est à dire, au mois de Juin, ou de Juillet. M. Blondel qui a voulu raporter ce dernier départ de l'Empereur à l'An DCCCLV. auquel il veut que Leon IV. soit mort, n'a pû le faire sans se contredire en quel-(a) Blond. que manière. Il dit (a) qu' Anastase Anacr. in ne parle que de Louis, parce que presque dans le même tems, Lothaire s'étoit retiré dans le Monastére de Prom. An. 855. Cela ne s'accorde point avec ce qu'il dit, un peu après, que Lothaire entra dans le Monastère le 22 de Septembre. Car puis que cette Retraite de Lothaire a été posterieure, de plus de deux mois, à la mort de Leon IV. arrivée le 17. de Juillet précédent selon M. Blondel, il faut nécessairement que la plainte dont nous

parlons, ait précedé, pour le moins,

de quatre ou cinq mois, la Retraite

du même Lothaire; Et par consé-

quent, il n'est pas vrai que ces

deux choses soient arrivées presque

P. 454.

Tab.

init.

fin.

Chron.

Ibid. An. 855.

dans

dans le même tems, ce que Blondel voudroit tâcher de persuader. Au reste, comme Lothaire étoit encore: Empereur en Chef, lors que Daniel partit de Rome, pour aller: porter ses plaintes à la Cour Imperiale; je juge que ce passage d'Anastase a été falsifié, de même que plusieurs autres. Anastase avoit nommé Lothaire seul, ou Lothaire & Louis ensemble. Mais les corrupteurs d'Anastase ont retranché le nom de Lothaire, en substituant celui de Louis, s'il n'y étoit pas. auparavant; ou en-l'y laissant tout seul, s'il y étoit avec celui de son Pere. En effet, Platine, Mutius, & Sigonius disent tous trois que cette plainte sut portée à Lothaire; Et même Platine ne fait aucune mention de Louis. Quoi qu'il en soit, Lothaire & Louis ensemble, ou, si l'on veut, Louis tout seul ayant fait le voyage d'Italie, & quitté Rome vers le milieu de l'An-DCCCLIV. comme nous venons de le voir, & Leon IV. étant mort peu de jours après, suivant la Remar-

que

p. 319. 320. 353.

que d'Anastase; on ne peut raisonnablement placer la mort de Leon, que vers le commencement du mois d'Août de la même Année, comme nous avons fait dans nôtre Table.

854. Août, Jeanne Papesse, siégea 2. 1. Meurt 856. Septembre.

Voici le principal de la Question. Il s'agit de trouver environ deux ans pour le Pontificat de Jeanne. Suposant donc, en suite de ce que nous venons de prouver, que Leon IV. mourut l'An DCCCLIV. vers le commencement du mois d'Août; nous sommes obligez de mettre environ le même mois d'Août, & en la même Année, le commencement du Pontificat de Jeanne. Or c'est précilement à cette Année DCCCL1V. que le raportent non seulement Sigebert, Matthieu Palmier, & le Recueil des Lettres 247. N.2. des Universitez d'Oxford; de Paris, & de Prague, que nous avons nommez ci-dessus mais encore une Chro-

p. 464. 365+

Sus p.

Chronique Allemande citée par (a) (a) Zuing. Zuinger, Prosesseur de Bâle. de Fest.

Le commencement du Pontifi-corp. cat de Jeanne étant fixé, comme Digressi. nous venons de faire, suposons de vit. premiérement qu'elle ait siègé en-impud. viron deux ans, sa mort sera arri- c. sub. vée environ le mois d'Août de l'An DCCCLVI. Si outre les deuxannées, on prolonge d'un mois son Pontificar, aved Platine, la Chronique de Nuremberg, & Carranza, elle sera morte au mois de Septembre de la même Année: Et quand même on lui donnerois deux ans, cinq mois, comme la plûpart des Historiens qui en ont parlé, il ne sera pas nécessaire de mettre sa mort plus bas que le commencement de l'Année DCCCLVIL Il n'y a aucun de ces Sentimens qu'on ne puisse accome moder avec de commencement de Benoît III. mais le second, que nous avons suivi dans nôtre Table, nous paroît le plus probable de tous.

856. Septembre, Benoît III. siégea 2.6. Meurt 856. Avril.

p. 466.

Le second Sentiment dont nous 250. N.4. venons de parler, est conforme à la Chronique de S. Gal; au Comte Herman, suivant l'Edition de Cologne; à Godefroi de Viterbe, à Bernard Guy, à Matthieu Palmier, à la Compilation Chronologique, & à M. de Launoy, qui mettent tous le commencement de Benoît à l'An DCCCLVI. comme nous l'avons remarqué. Il s'accorde aussi avec Adon de Vienne, ou avec son Continuateur qui dit que Benoît ne fut placé dans le Chaire des Apôtres qu'après que l'Empereur Lothaire fut mort. Or c'est une chose reçûe que cet Empereur mourut à la fin de Septembre de l'An DCCCLV. Toutesois si l'on vouloit suivre le dernier sentiment qui donne 2. ans; 5. mois, à la Papesse, & oblige à mettre sa mort au commencement de l'An DCCCLVIII. on he manqueroit pas d'Autoritez pour le défendre. En effet, c'est à cette même Année DCCCLVII. que l'élection de Benoît est raportée par le Comte Herman, suivant l'Edition de Francsort 1613. Conrad Abbé

Abbé d'Ursperg, Albert de Stade qui ne disent rien de la Papesse; aussi bien que par Marianus, Martin le Polonois, & autres qui en ont parlé. Mais, comme je l'ai dit, le sentiment que j'ai suivi dans la Table, me paroît le plus apparent.

Ayant donc commencé le Pontificat de Benoît au mois de Septembre de l'An DCCCLVI. & lui donnant 2. ans, avec Godefroi de Viterbe, & la Compilation Chronologique on parviendra à l'Automne
de l'An DCCCLVIII. Mais si on
donne deux ans & demi, au Pontificat de Benoît, suivant la pluralité
des voix que nous avons raportées,
on parviendra au mois d'Avril de
l'An DCCCLIX. comme nous
l'avons marqué dans la Table.

On peut voir, par-là, que nous n'avons pas besoin de ménager scrupuleusement trois ou quatre mois pour trouver le Pontificat entier de Jeanne. Car si nous nous étions contentez de donner 2. ans, à celui de Benoît, & que néan-

moins

Pag. 471. 472.

Tome II.

 $\bigcirc$ 

#### 210 HISTOLRE DE LATE

moins nous l'eussions terminé au mois d'Avril de l'An DCCCLVIII. comme nous faisons, nous aurions pû; le commencer seulement au mois d'Avril DCCCLVI. là, nous aurions eû 2. ans 8. mois, depuis la mort de Leon jusqu'au commencement de Benoît; c'està-dire; 2. ans, 5. mois, 4. jours, pour le Pontificat de Jeanne, & 3. mois pour les deux Vacances dont l'une auroit précédé le Pontificat de Jeanne, & l'autre l'auroit suivi. Mais nous avons préséré ce qui nous a parû le plus vrai-semblable, à ce qui pouvoit être plus favorable à nôtre cause.

859. Avril, Nicolas 1. siégea 9.7. Meurt 868. Novembre 12.

Si l'on vouloit terminer le Pon-

tificat de Benoît à l'Automne de l'An DCCCLVIII. on pouroit accorder à celui de Nicolas 10. ans complets que Godefroi de Viterbe, Florent de Worcester, la Grande Chronique Belgique,

Matthieu Palmier lui assignent. Mais

Sus pag. 253. m.

Mais parce que nous avons poussé le Pontificat de Benoît jusqu'au Printems, ou au mois d'Avril de l'An DCCCLIX, nous donnons au Pontificat de Nicolas, o. ans, 7. meis, qui lui sont attribuez par le MS. Palatin d'Anastase, par Onuphre, Baronius, & leurs Partisans.

Les Annales de S. Bertin, le sus pag. Comte Herman de l'Edition d'Ur- 252. stissus, Conrad d'Ursperg, Albert N. 3. de Stade, Bernard Guy & Matthieu de Westminster, sont favorables au premier fentiment; car ils mettent le commencement de Nicolas en l'An DCCCLVIII. Le Comte Herman de l'Edition de Pistorius, Martin le Polonois, Matthieu Palmier, & Florent de Worcester, qui mettent le commencement du même Nicolas, en l'An DCCCLIX. sont favorables au second: Et lequel des deux que l'on suive, la mort de ce Pape se rencontra avec l'Automne de l'An DCCCLXVIII. Cela s'accorde avec Anastase qui dit que Nicolas

Pag. 474.

mourut le 13. de Novembre en l'Indi-

Etion premiere.

Blond. Anacr. [ententia er Ma-

pag. 44.

Troyez

Ch. VI. vers la

lous

fin.

Il est vrai que (a) Blondel & les autres prétendent que ceci doit être raporté à l'année précédente, à cause que l'Indiction I. commença dès le riani, post mois de Septembre DCCCLXVII. Et j'avouë que c'est l'usage des

Grecs, qui fut suivi par les Latins au commencement. Mais, dans la

suite, les Papes abandonnerent cet usage, & ne commencerent à con-

ter chaque Indiction, que du premier de Janvier, à cause de quoi on

apella Indiction Romaine, cette dernière manière de les conter, pour

la distinguer de l'ancienne qu'on apelle Gréque. Or il est certain que

dans ce IX. Siécle l'usege de l'une

& de l'autre étoit, à peu près, également établi dans l'Eglise Romai-

Ainsi on doit regarder ce Ca-

ractère des Indictions, comme un

Caractère fort peu certain dans ce Siécle; Et s'il faut se déterminer

sur ce passage d'Anastase; on ne

peut le faire raisonnablement qu'en

disant qu'Anastase écrivant à Rome,

a conté suivant l'Indiction Romaine. En ce cas l'Indiction I. marque toute l'Année DCCCLXVIII. en laquelle Nicolas sera nécessairement mort. Et par ce moyen Anastase nous est, pour le moins, aussi fa-

vorable qu'à Blondel.

Je ne sçai si je dois me contenter de dire la même chose touchant Sigebert qui met en l'An DCCC-LXVIII. le commencement d'Adrien Successeur de Nicolas. del (a) prétend que c'est parce qu'Adrien ayant été consacré en l'An. Blond. née 867. Es le Dimanche 14. de De-Anacr. cembre; la premiere année de son Pontificat ne finit qu'au milieu de Decembre l'An 868. c'est-à-dire, (b) (b) Tab. qu'Adrien n'ayant commencé à être anno 868 assis sur la Chaire de Rome qu'au N t. dernier mois de l'Année 867. Sigebert n'a marqué son commencement qu'en l'Année 863. laquelle concourt, à un demi mois près, avec toute la premiere de son Pontificat. Mais premierement je demande de quel droit Blondel ne commence le Pontificat d'Adrien que du jour de

sa Consécration? Pourquoi ne pas le commencer, à l'ordinaire, jour de l'élection d'Adrien qui fut le 21. de Novembre, selon Onuphre? D'ailleurs, (a) Blondel n'at-il pas sçû qu'en ce tems-là, l'Année civile ne commençoit que le 25. de Mars, dans toute la Domination Françoise, sous laquelle étoit Sigebert? Or il paroît par ces deux Observations, que suivant les principes de Blondel, Adrien a dû être Pape quatre mois entieres dans l'Année 867. telle que Sigebert a dû la conter. La Remarque de Blondel n'est donc qu'une pure chicanerie laquelle étant éclaircie nous donne le droit de ranger Sigebert dans le nombre de ceux qui mettent la mort de Nicolas, & l'élection d'Adrien. en l'Année DCCCLXVIII. comme nous avons fait dans notre Table; Et tels sont les Annales de Fulde, celles de Mets, Adon de Vienne, Reginon Abbé de Prom, le Comte Herman suivant l'Edition de Pistorius, Albert de Stade, & la

Grande Chronique Belgique.

Chron: Ann. 847.

(a) Voyez

la Table

Sus pag.

N. 2.

868. Novembre, Adrien II. siègea 4. ans. Meurt 872.

Ce dernier Article de notre Table vient d'être prouvé pour ce qui regarde le commencement d'Adrien. J'ajoûte seulement que Conrad Abbé d'Ursperg, Martin le Polonois, & Bellarmin, mettent le commencement de ce Pontificat en l'Année DCCCLXVIII. de même que Sigebert, & les autres, qu'on vient, de citer.

Pour ce qui est de la durée de son Pontisicat, les uns la sont de 2. ans, les autres de 4. d'autres y ajoûtent 10. ou 11. mois: La plûpart la sont de 7. ans; quelquesuns de près de 6. En un mot il y a là dessus tant d'incertitude, que plusieurs n'ont pas osé en déterminent le tems. Le MS. d'Abbon Abbé de Fleury, qui est dans la Bibliothéque de Leyde, auguel Adon de Vienne est joint, dit simplement qu' Adrien siègea. Sans dire combien de tems: Et la Chronique de S. Vincent publiée par

Pag. 477.

(a) Du (a) Du Chesne, après avoir raporté Chesne, les années de Nicolas, ne dit autre script.

Franc. chose de son Successeur, que ceci; Tome III. Adrien sut enseveli à Rome dans S. pag. 670. Pierre.

Cette incertitude, jointe aux autres raisons que j'ai ci-dessus alleguées, sont que je finis ici & ma Table Chronologique, & les Remarques que j'ai crû devoir y ajoûter pour servir de Preuves. Je laisse aux Lecteurs attentis & équitables à se déterminer là-dessus.

### CHAPITRE VI.

Objection tirée d'un Privilège de l'Abbaye de Corbie.

I A plus forte Objection que l'on fasse contre ce que nous avons dit dans le Chapitre precédent, touchant le tems auquel la Papesse a occupé le Siège de Rome, est tirée d'une Bulle contenant certains Privilèges accordez à l'Abbaye de Corbie par Benoît III. au commencement du mois d'Octobre de

Pag. 329.

de l'année DCCCLV. Car si en ce tems-là Benoît faisoit déja les fonctions de Pape, & accordoit des Priviléges aux Abbayes, il est impossible que Jeanne ait été assise sur la Chaire de Rome jusqu'au mois de Septembre de l'année suivante, comme nous le prétendons. paroît, dit-on, par la Bulle dont il s'agit, que Benoît étoit déja Pape, au tems qu'on vient de marquer.

Cette Bulle fut premiérement donnée au public, il y a 25. ou 30. ans, par (a) Don Luc Dache. ry Moine Benedictin, qui la tira des vieux Chartulaires du Monastére de Corbie. Peu d'années après on l'insera dans la derniére Collection 408. des Conciles, & l'on y ajoûta la Concil. Date qui n'étoit point dans l'Edition que Don Luc Dachery avoit publiée. Cette Date étoit conçûë en ces termes: Actum nonis Catobris per manum Theophy!aEli Secundicerii S. Sedis Apostolicæ, imperante D. piissimo Augusto HLotario à Domino coronato magno Imperatore, anno. XXXIX.

Pag. 381. 382.

(a) Dacher. Spicl. Tom. VI. pag. 397. T.VIII.Ed.1671. à colom. 235. ad Voyez la pag. 47.

XXXIX. & post ejusdem annum. XXXIX. sed & HLudovico novo Imp. ejus filio anno VII. Enfin le

(a) P. Mabillon en donna une nou-(a) velle Edition ayant conferé les pré-Mabil\_ De re dicédents avec l'Original du Monastéplomat.

re de Corbie. p. 136.

Dans cette nouvelle Edition le, 4:0. Ed. An. 1681. P. Mabillon a ômis en un endroit. le nom de Charles & en un autre celui de Charles Auguste qui étoient joints à ceux de Lothaire & de Louis, dans la première Edition. c'est, sur tout, dans la Date, dont il s'agit ici, que l'on voit des differences affez confiderables. I. Au lieu des premières paroles, Actum Nonis Octobris; le P. Mabillon lit, Datum Nonas Octubrias. II. Au lieu de ces autres, D. pissimo Augusto; Mabillon lit, Domino nostro, piissimo PP. (c'est-à-dire, Perpetuo) Augusto. III. Mabillon lit bien ces; paroles, Imperatore anno XXXIX. de même que dans l'Edition des (b) Labb. Conciles à la laquelle le P. Labbe a travaillé: Mais le même (b) P. Cenorap. Prob. 9. Labbe dans son Tombeau de la Papes-148.907.

se, a lû, Imperatore anno XXXVIII. à moins que ce ne soit une faute d'Impression. IV. Il y a un changement plus essentiel dans les paroles suivantes, & post ejusdem annum XXXIX. que le P. Mabillon lit de cette sorte, & P. C. (c'est-à-dire, Post Consulatum) ejus anno XXXIX. V. Après les derniers mots, anno VII. le P. Mabillon ajoûte ceuxci, Indictione IV. VI. Enfin le P. Labbe pour rendre cet Acte plus conforme à la coûtume que les Papes ont souvent girdée, de signer. les Actes de leur propre main, avant & après le tems de Charlemagne, a ajoûté le nom de BENEDICTUS entre deux croix, d'abord après le Bene valete, où il finissoit dans l'Edition de Dachery, & immédiatement devant la Date; En quoi le P. Mabillon n'a pas même voulu le suivre.

Toutes ces varietez nous donnent un juste sujet de soupçonner la sidélité de ceux qui ont copié ce Privilége; sur tout si l'on sait reslexion que Don Luc Dachery, qui s'est rendu

Pag. 384.

rendu si recommandable dans la Ré-

publique des Lettres, n'a fait aucu-

ne mention de cette Date, quoi qu'il ait publié le Privilége tout en-Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quoi que les uns & les autres se vantent d'avoir copié l'Original du Monastère de Corbie; neanmoins le (a) P. Labbe dit que c'est un Acte écrit depuis environ 800. ans, sur de très beau parchemin; Au lieu que Mabillon affure que c'est sur de l'écorce ou du papier d'Egypte, de deux pieds de largeur, &

long de vingt pieds, apliqué sur une

vingt an, peau de même grandeur.

(a) Con-

cil. Tom. pag. 183.

Mavill.

Diplom.

Ailleurs

il dit .

pag. 40.

chap. 8.

paz. 436.

De re

Ie ne sçai si ces varietez n'ont pas fait naître le même soupçon à M. de Launoi. Il est certain, au moins, que ce Docteur équitable ayant fait valoir, autant qu'il a pû, les argumens tirez d'Anastase contre la Papesse, n'a pas crû qu'il fût de la prudence ou de la bonne foi de se Part. 111. prévaloir de cet Acte de Corbie, non plus que de la Lettre d'Hincmar dont nous avons traité amplement ci-dessus. L'une & l'autre de

ces

Pag. 405.

ces Piéces lui ont parû trop douteuses pour y faire quelque fond. Et comment est-ce que Launoi auroit pû croire que Benoît fut paisible possesseur du Pontificat dès le commencement du mois d'Octobre de l'an DCCCLV. lui qui dans une autre de ses Lettres dit que le com- Laun. mencement du Pontificat de Benoît III. Part. 111.

se rencontre en l'an DCCCLV1.?

Quoi qu'il en soit, j'avouë que Rulland. je ne saurois m'empêcher de regar- pag. 186. der ce Privilege, comme une Piece supposée, aussi-bien que plusieurs semblables Privileges, Concessions, Bulles, ou autres Actes de cette nature, que l'on montre dans les Monastéres. C'est dans ces lieux-là que les Falsifications ont été le plus en usage; Et les dépositaires de ces Actes, je veux dire les Moines euxmêmes, ont été les principaux Auteurs de ces supercheries. Gratien, le Martyrologe d'Usuard, le Bréviaire & l'Ordre Romain, les Capitulaires des Rois, les Actes des Conciles; Tout cela a été exposé à leurs fourberies. Mais il n'y a point de forte

Erift. ad Thomasn

Pag. 406. 398. 402.

sorte de Pieces où ils se soient donnez une licence plus démesurée que sur les Monumens des Eglises & des Monasteres. Ceux de l'Eglise Romaine l'avoirent & s'en plaignent eux-mêmes à tout moment. Ainsi il suffira d'en rapporter quelques Exemples pour la satisfaction de ceux à qui ces choses sont moins connues.

1. Bien des gens sçavent que l'Abbaye de S. Médard de Soissons se glorifie d'un Privilege qui lui a été accordé par Gregoire le Grand, avec cette clause, Si quelque Roi, Magistrat, ou Juge ..... viole le contenu en notre Decret, ou s'y oppose, ou le méprise, ou inquiéte les Freres, qu'il soit privé de ses honneurs, &c. ronius, avec tous les flateurs de la Cour de Rome, & depuis peu An-Baron, ad toine Haute - Serre Prosesseur en

An. 593. Droit à Toulouse, ont travaillé à Mais les plus désendre cette Piece. habiles François l'ont rejettée comme faussement attribuée à Gregoire il y a environ 600. ans, c'est-à-dire, du tems du fameux Hildebrand, qui vou -

Pag. 398. 399:

603.

voulut être appellé Gregoire VII. C'est le jugement de M. de Launoi, pour ne rien dire du Cardinal Du Perron, de M. de Marca, du Sieur pag: 675. Maimhourg, & en dernier lieu de Dupin. de M. Dupin qui ne sont pas inconnus Antiq. à nos Adversaires.

2. M. de Launoi dans une autre Lettre, & M. Maimbourg dans Laun Ep. l'Histoire de S. Gregoire, comme aussi Ellies Dupin prouvent, long, la même chose d'un autre Privilege accordé aussi par le même Hist. de S. Gregoire au Monastere d'Autun en Bourgogne, avec une semblable clause.

3. C'est encore le jugement que supr. pag. M. de Launoi fait d'un Privilege 677. de Soissons, supposé à Jean III. par quelque Faussaire qui voulut par-là

s'acquerir quelque autorité.

4. Il en dit autant (avec les Défenseurs des Droits des Evêques) d'un grand nombre de Priviléges par lesquels les Papes ont soustrait les Moines, de l'obéissance régulière de leurs Evêques, tant dans

Pag. 400.

Epist. ad Mich. Girard. Eccles. Discipl. Diff. VII. ad Joan: Rulland\_ pag. 626. Maimb. Greg. live III. pag. 295. Laun, ut

Laun.

dans la Discipline, que dans les mœurs.

Mahil.
De re
Diplom.
Lib. VI.
p. 623.

7. Le P. Mabillon rapporte, après M. Baluze, que dans un Procès de l'Evêque d'Orleans contre ses Chanoines, les Juges déclarerent fausse & supposée une Bulle qu'on attribuoit à Innocent III. & qu'on produisoit comme de l'Original: Et que ce sut parce qu'il y avoit une faute dans l'Indiction, qu'elle sut ainsi rejettée.

Dissert. tresParis. 1663.

- o. M. de Launoi, que j'ai souvent allegué, prouve dans plus d'une Dissertation, que les Bulles vulgairement appellées Sabbatines, l'une de Jean XXII. l'autre d'Alexandre V. qui contiennent des Privileges de l'Ordre des Carmes, de la Confrairie de la Vierge, & du Sabbat institué en son honneur, ont été sabriquées par quelque Moine de cet Ordre.
- 7. Suivant sa sincerité ordinaire, il prouve encore la même chose d'une autre Fausse Bulle attribuée à Glement VII. qui contient

Pag. 401.

tient les Privileges du Scapulaire des Carmes. Que si les Moines, pour savoriser leurs Ordres ou leurs Monastères, ont bien eû la hardies-se de songer des Bulles entières, & de les attribuer à des Papes Modernes, tel qu'étoit Clement VII. qui vivoit au XVI. Siècle, qui s'étonnera qu'ils ayent entrepris de refondre, ou pour le moins d'alterer des Actes beaucoup plus anciens, comme ceux qu'on attribue à Benoît III?

8. Outre le Privilége de Corbie.
qu'on nous objecte, on allégue un autre Acte accordé par le même
Benoît III. pour la confirmation des Jac. DuPriviléges de l'Abbaye de S. Denys plet. In en France. Il a été publié par Ja-Chron.
ques Doublet, & inseré dans la Collection des Conciles. Mais les Concil. T.
François les plus savans, quoi que VIII. col.
de la Communion Romaine, ont 242. 243.
reconnu la supposition de ce Privilége, soit par la matière, soit par la forme, soit par la Date. Delà vient que Sirmond, Mabillon,
Dache-

P. 525. 525. 401. Tome II.

Dachery, & Baluze, l'ont négligé. En un mot, je m'en rapporte aux Juges du Procès de l'Evêque d'Orleans; puis qu'au lieu que ce Privilége est datté de l'Indiction VII. ceux-là même qui l'alléguent, prétendent qu'il sut donné en l'Indiction V. c'est-à dire, deux ans plûtôt.

9. Voici un Exemple remarquable de ces sortes de supposi-C'est un Pape qui en tétions. moigne, sçavoir Alexandre III. &

III. Lib. XI. Ep. 126. ap. Mabill. p. 623.

dans les Lettres d'un autre Pape, je Innocentii yeux dire d'Innocent III. de quelques Priviléges produits par une Abbesse du Diocése de Capoue, & par ses Religieuses, comme ayant été accordez par les Papes Zacharie, Adrien, & Leon, qui vivoient au VIII. Siécle; ce Pape déclare qu'il les a jugé suspetts & indignes de foi, celui de Zacharie, tant à cause de la corruption du langage, qu'à cause du parchemin qui ne sembloit pas avoir plus de 100. ans, au lieu qu'il en devoit avoir 400. Et celui de Leon par la même corruption du langage, qu'il seroit

roit absurde d'attribuer aux Sécrétaires d'un homme aussi sçavant que Leon, & par le peu de ressemblance qu'il y avoit entre cotte Bulle & les

autres du même Pape.

10. Enfin ces falsifications étoient si communes, que le Pape Gregoire IX. a jugé à propos de mettre dans ses Decretales un Cha- Decretal. pitre exprès qui contient plusieurs Greg. Lib. caractères pour reconnoître la sup- V. Tit.20. position des Bulles & autres Actes falsi, cap. de la Cour Romaine. Je suis sur- 5. pris qu'il n'ait point fait mention des marques Chronologiques; car c'est un des meilleurs moyens pour s'assûrer de la fausseté d'un Acte. Nous en avons une preuve dans le Jugement du Procès de l'Evêque d'Orleans; Et M. de Launoi allégue la Date des Bulles Sabbatines comme un Indice très-évident qu'elles unt été supposées. Suivons cette Régle, & voyons si elle ne pourra pas nous être de quelque us sage pour découvrir la supposition du Privilége de Corbie.

I. La première chose qui nous

p. 388.

a frappez, est la matière même de ce Privilége qui n'a point de rapport au temps auquel on suppose que ce Privilége fut accordé. effet, dans l'Acte dont il s'agit, Benoît prie & admonete l'Empereur Lothaire, qu'à l'exemple des Rois ses Prédecesseurs, il conserve au Monastère de Corbie le pouvoir d'élire soi même ses Abbez: Et dans ce même Acte il est encore dit que les Empereurs Lothaire & Louis, avec Charles Roi de France, avoient adressé leurs Commandemens & leurs Supplications au Siège Apostolique, pour la confirmation de ces mêmes Priviléges. Or pour peu qu'on connoisse l'Histoire de ce Siécle-là, on sçait que les Empereurs avoient bien accoûtumé de commander aux Papes, mais qu'ils étoient fort éloignez de les supplier: qu'eux & les autres Princes regardoient l'élection des Abbez comme une chose qui leur appartenoit de plein droit: Et que lors que les Empereurs ou les Rois de France ont voulu ou élire les Abbez, ou laisser aux Moines 12

Monet.

la liberté de les élire eux-mêmes, ils n'ont jamais consulté les Papes, encore moins attendu leurs Ordres, ou imploré leur Autorité. Que l'on consulte tous les Désenseurs des Droits des Rois, & en particulier Baluze. Il dira qu'après le temps des Empereurs Lothaire & Louis son Fils, la pieté des Chrétiens com- Baluz. mença à se tourner vers le Siége de Not. ad Rome; mais qu'auparavant toute la disposition des Monafléres étoit au pou- p. 354. voir des Princes, soit quand il étoit vid.eund. question d'élire les Abbez, soit quand ad Capit. il falloit donner ordre aux affaires des Lud. Pii, Monastéres. Ainsi voilà déja une Calvi. Preuve qui nous doit convaincre de. la supposition de cet Acte. Mais parce que c'est uniquement de la Date que le P. Labbe a tiré ses preuves: c'est à l'examen de cette Date qu'il faut particuliérement s'arrêter.

Elle porte que le Privilège fut Donné le septiéme jour du mois d'Octobre, par Théophylacte Sous-secretaire du S. Siège Apostolique: Régnant nôtre Seigneur le très-pieux & toûjours Auguste Lothaire couronné de Dieu Grand

3

Em-

Empire que de son Consulat; Et Louis son Fils, nouvel Empereur l'an VII. de son Empire, Indiction IV. Nous avons là-dessus plusieurs Remarques à faire, que nous allons proposer par ordre, en commençant par le Jour du mois, qui est la première

chose qui se présente.

II. Si on conteste la vrai-semblance aux Hypothéses du P. Labbe, on ne peut pas nier, moins, qu'elles n'ayent de l'uniformité. Benoît ne fut pas plûtôt affermi sur sa Chaire, que sans attendre une félicitation de la pait d'Hinemar Archevêque de Rheims. il se hâte de lui écrire; & prévenant ses demandes, il lui accorde une chose qu'Hincmar long tems sollicitée auprès des autres Papes, & toûjours inutilement. C'est l'hypothése du P. Labbe, comme nous l'avons vû ci-dessus. Voici un autre Exemple de cette debonnaireté de Benoît, selon les mêmes Hypothéses. ne Benoît est-il affermi sur la Chaire

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 231 re Pontificale de Rome, qu'il pense à l'Abbaye de Corbie, de la même maniére qu'il avoit pensé à l'Archevêque de Rheims. Un autre Pape auroit d'abord songé aux affaires de sa maison; à celles de Rome, apparemment encore en desordre à cause de la longue vacance, ou du Schisme; à celles de l'Italie, & des lieux les plus voisins de son Siège; Il auroit pensé aux Nonciatures; & à faire sçavoir aux Princes la nouvelle de son Elevation, ou plûtôt de son affermissement; Et quand même il auroit eû quelque penchant pour l'Abbaye de Corbie, il auroit, au moins, attendu que les Moines lui eussent présenté quelque Requête sur ce sujet. Mais Benoît ne s'arrête pas à ces menues formalitez. Il est solemnellement consacré le Dimanche 29. de Septembre, selon la Chronologie d'Onuphre, que nous voulons bien supposer pour un moment; Et dès le Lundi de la Semaine suivante, c'est à dire, le 7. d'Octobre, il expédie un beau. P 4

Privilége pour l'Abbaye de Corbie, placée presque à l'extrémité de la France. Cette affaire interessoit la plûpart des Princes, & en particulier l'Empereur, par l'assistance duquel Benoît avoit triomphé de l'Antipape Anastase. Elle meritoit bien qu'on le consultât auparavant làdessus, ou, au moins, qu'on le Mais n'importe; Beménageât. noît iurmonte tous ces obstacles, & dans l'espace de huic jours, décide une affaire de la dernière importance, une affaire qui regardoit une Abbaye éloignée de trois cens lieuës, & qui plus est, sans en être même requis. Si quelqu'un peut se résoudre à le croire, on peut lui. dire avec les Italiens, Il credere è di cortesta.

Mais que diront les Partisans de la Chronologie d'Onuphre, si on s'avise de la contester? Ils disent que Leon IV. mourut le 17. de Juillet, & que Benoît lui succeda après 2. mois & 12. jours de vacance, ce qui tombe justement au 29. de Septembre qui se rencontre un Dimanche, jour auquel

p. 385.

auquel les Ordinations & les Elections avoient accoûtumé de se faire. jour de la mort de Leon IV. est marqué au 17. de Juillet, par plusieurs Auteurs; je l'avouë. Mais il n'en est pas de même du temps de la sus p. Vacance du Siége. Blondel ne cite 245. là-dessus que deux Auteurs, sçavoir Albert de Stade, & Matthieu de Westminster; Et il se trouve malheureusement qu'il n'y a rien de pareil dans les Exemplaires de ces deux Auteurs, dont Mr. de Spanheim s'est servi. Au lieu de cela l'Anastase MS. de la Bibliothéque du Roi, celui de la Bibliothéque du Cardinal Mazarin, Platine, & la Chronique de Nuremberg, disent que cette Vacance sut de 2. mois & 15. jours, lesquels étant ajoûtez au 17. de Juillet, feront tomber l'élection de Benoît au 3. d'Octobre, c'est à dire, quatre jours seulement avant l'Expédition du Privilége que nous Ce sera bien pis si examinons. l'on presse l'Autorité des Annales de Saint Bertin dont nos Adversaires prétendent tirer de grands avantages.

ges. Ces Annales disent que Leon mourut le 1. d'Août, à quoi si on ajoûte les 2. mois & demi de vacance, le Pontificat de Benoît ne commencera que vers le milieu du mois d'Octobre, c'est à dire, dix ou onze jours après la Date de ce Privilége. Si cette preuve ne paroît pas démonstrative, je ne sçai ce qu'on appelle Démonstration, en

matiére de Chronologie.

III. Le Nom du Secretaire, qui est nommé dans la Date, nous fournit une autre Preuve, pour en reconnoître la Supposition; & une Preuve qui fait voir que le fourbe qui a ajoûté cette Date au corps de l'Acte, étoit un fort mal habile homme. A la fin de l'Acte, suivant l'Edition de Dachery, le Secretaire qui l'a écrit, est appellé THEODORIC; (scriptum per manum Theodorici Scriniarii R. E. in mense Octubrio) mais dans la Date qui y a été ajoutée il est parlé d'un autre Secretaire nommé THEOPHYLACTE. (Datum Nonas Octubrias per manum Theo-

Theophylatti Secundicerii S. Sedis A-

postolica.)

Comme le premier de ces Secretaires porte le titre de Scriniarius, & le second celui de Secundicerius, on a voulu apparemment nous faire juger que Theodoric, en qualité de Secretaire d'un plus bas ordre, a écrit de sa propre main, cet Acte, sous la direction, ou l'inspection de Theophylaste Secretaire d'un rang plus élevé, qui le donna, ou l'expédia. Mais c'est cela même qui nous découvre l'imposture; à cause que le titre de Scriniarius, qui est donné au premier, & celui de Secundicerius, qui est donné au second, ne désignent qu'une même Charge que nous avons exprimée par le Nom de Sous-se- Concil. cretaire. Dans la Collection des Tom. Conciles, nous trouvons une Lettre de Paschal I. écrite en l'an 817. dont le Secretaire est appellé Theophylactus Notarius & Scriniarius. Apparemment c'est de cette Lettre de Paschal, ou de quelque autre semblable, que le fourbe dont nous par-

parlons, a tiré son Theophylaste, qu'il a trouvé avoir été Secretaire des Papes environ le tems dont il s'agissoit. Quoi qu'il en soit, on voit que le titre de Scriniarius, qui est donné à Ibeodoric, dans le Privilége de Corbie, est mis comme synonyme à celui de Notarius, dans la Lettre de Paschal I. C'est aussi ce que nous avons remarqué du titre de Secundicerius, qui est donné à Theophylatte. Gregoire I. dans Greg. Ep. une de ses Lettres, dit qu'il l'a dic-Epist. 25. tée au Notaire Paterius, lequel il appelle Secundicerius dans une autre Lettre: Et Sigebert appelle le même Paterius Romana Ecclesia Notarium & Secundicerium. Il est donc visible que les titres de Scriniarius, Notarius, Secundicerius, ne sont que trois mots differens qui désignent une même Charge, sçavoir celle de

Lib. IV.

Lib. IX.

Sigebert.

Lib. de viris il-

lust. c,21.

Epist: 24.

IV. Il faut encore sçavoir que les Actes semblables à celui dont il s'agit, étoient nuls, s'ils n'étoient signez que par le Secundicerius, ou

Sous-secretaire; Et je ne croi pas

que Mabillon le desavouë.

Sous-

Sous-secretaire. Pour les rendre valables, il faloit suivant la Remarque du P. Mabillon, que ces Actes écrits par un Sous-secretaire, Mabil.

De re Difussent confirmez par le sein, ou plom. Lib. par le seau du Chancelier, Biblio. 1. c. 13. thécaire, ou Primicerius. Cela a & Lib. été ainsi observé dans le Privilège V. à pag. qu'on prétend avoir été accordé, par le même Benoît III. à l'Abbaye de S. Denys, & dont nous avons déja parlé. C'est encore ce sus. p. que l'on voit dans plusieurs Ac- N. 8. tes de Sergius I. de Paschal I. de Nicolas I. & de divers autres rapportez par Mabillon, & dans les Tomes des Conciles. Le Privilège que nous examinons, est le seul de cette nature, qui n'est fouscrit que par un Sous-Secretaire. D'où je conclus, comme dans l'Article précédent, que celui qui a écrit cette Date, étoit un fourbe, & un fourbe fort mal habile, puis qu'il ignoroit les formalitez les plus communes, & les plus essentielles de la Daterie de Rome.

V. Continuons l'Examen de p. 403.

D 4 zed by Google

cette Date. Elle porte que le Privilége fut expédié du Régne de l'Empereur Lothaire. Cela est évidemment faux. Car le septiéme d'Octobre, Lothaire avoit renoncé à l'Empire, & qui plus est, étoit déja mort. D'ailleurs le Continuateur d'Adon de Vienne, dit expressément que Benoît ne fut Pape qu'après la mort de Lothaire. On répond que cela est vrai; mais qu'on ne pouvoit pas en avoir si-tôt reçû la nouvelle à Rome, à cause que Lothaire n'étoit mort que depuis le 28. ou le 29. du mois précédent, & qu'il n'avoit renoncé à l'Empire que le 22. du même mois de Septembre, selon le témoignage des Annales de S. Bertin. Cette réponse paroît solide; mais elle n'est pas sans replique. Car outre qu'il ne semble pas qu'on puisse conclurre nécessaire-Joh. Pap. Cenotaph. ment, des Annales de S. Bertin, que Lothaire ayant renoncé à l'Empire, se soit fait Moine le 22. de Septembre, suivant la Remarque du P. Labbe, que nous avons déja rapportée; Ces Annales de S. Berp. 388. 389. 458. 459. ... tin

Labb.

ad An.

Sus

p. 214.

855.

tin sont un des Livres dont Blondel & le P. Labbe rejettent aussi souvent l'autorité. Nous avons vû qu'ils l'abandonnent lors qu'il s'agit d'établir l'année du commencement de Gregoire IV. & le jour de la mort de Sergius II. de même que celui de la mort de Leon IV. Et nous allons voir la même chose, à l'article suivant, lors que nous parlerons des années de l'Empire de Louis Pourquoi donc veulent-ils nous obliger à nous en rapporter à ces Annales, lors qu'il s'agit de la Retraite de Lothaire? D'ailleurs cet Ouvrage a été imprimé, suivant le témoignage de Du Chesne, sur un Exemplaire Du Chesécrit par Heribert Rosweide, & ne Strip. envoyé par Jean Bolland, l'un & Franc. l'autre Jesuites, c'est à dire, membres d'une Societé qui est en possession de corrompre & falsisier les Livres qui passent par ses mains, comme nous l'avons prouvé au sujet de l'impression d'Anaitase. Enfin les autres Chronologistes,

p. 387.

logistes, dont le nombre est con-

siderable, ne nomment ni le jour, ni le mois auquel Lothaire prit l'habit de Moine, ni ne le désignent par aucun Caractére Chro-Regino; nologique: Et il y en a plusieurs, Annal. Fuldendu nombre desquels est Mezerai, (es; qui disent que Lothaire renonça à Lambert. l'Empire & au Siécle, quelques Schaffn. Blondel pamois avant sa mort. Otto Frising; roît avoir donné dans cette pen-Mariasée, malgré lui-même, & malnus; Sigré ses Annales de gebertus; Car sur ce que Sigebert a écrit Conrad. Ursperque Benoît avoit été rétabli par les gensis; Ambassadeurs de Lothaire; Blondel Goth. parle de cette sorte: Je ne nie pas Viterb; que Loshaire n'ait pû recevoir des Dé-Martiputez de Rome, & qu'il n'ait pû en-Bus Povoier ses Ambassadeurs pour examiner lonus; Huldricus l'affaire de Benoît; Mais je ne croi Mutius pas que Lothaire caché dans sa Retrai-CC. Mezerat te de Prom, ait rien apris de ces des-Abrege ordres de Rome. Si Blondel a jugé Chronol. que Lothaire pouvoit recevoir des de l'Hist. de Fran-Députez de Rome, & y envoier ce. Tom. des Ambassadeurs, il n'a donc pas I. Et. crû que la retraite de cet Empe-Liv. I. reur, ne précéda sa mort que de quelde sa ques p. 387.403.

ques jours seulement. Car il au- grande roit été, si-non impossible, au Histoire, moins très-difficile de recevoir des p. 549. Députez de Rome, & d'y envoier Anacr. des Ambassadeurs en si peu de Tab. tems. D'ailleurs si Lothaire n'a Chron. vécu que six jours, en tout, dans Not. ce Monastère, & si avant que d'y marg. entrer il étoit déja attaqué d'une maladie désesperée, comme disent les Annales de S. Bertin, tout le monde ne comprend-il pas, sans le discours de Blondel, que pendant ces six jours, Lothaire, au lieu de s'embarasser des affaires du Siécle, ne pensa qu'à se préparer à la mort. Or si l'on supose une fois que la Retraite de Lothaire soit arrivée un tems considérable avant la fin de Septembre; la réponse qu'on allégue n'a plus aucune Car il est clair que dès le moment de cette Retraite, Lothaire fut censé mort civilement, comme on parle, & qu'ainsi il ne devoit plus paroître dans aucun Acte, en qualité d'Empereur. C'est donc une vaine défaite de dire que la nouvelle de sa mort ne pouvoit Tom. II.

Pas encore être arrivée à Rome le septiéme d'Octobre; puis quand même cela seroit vrai de sa mort naturelle qui n'arriva que le 28. ou le 29. de Septembre, il étoit, au moins impossible qu'on ignorât sa mort civile, arrivée un tems considerable auparavant; ce qui est absolument la même chose dans l'affaire dont il s'agit. Mais quand on voudroit; à toute force, suivre, en cette rencontre, la Chronologie des Annales de S. Bertin, on n'a qu'à conter, on trouvera que depuis le 22. de Septembre, que Lothaire entra dans le Monastére, jusqu'au 7. d'Ostobre, jour de la Date du Privilége, il y a quinze jours complets. Or bien que ce tems soit sort court, on juge pourtant bien qu'il y en avoit assez, en usant d'une grande diligence, pour faire porter du Diocése de Tréves à Rome, une nouvelle aussi importante que celle de la Retraite de Lothaire. Ainsi l'excuse que l'on allégue est sans fondement, même à prendre les choses à toute rigueur, & nôtre Preuve de Falsifica-

p. 387. 388.

tions

tions, subsiste dans toute sa force,

de même que les précédentes.

Preuves, je ne pense pas qu'il y ait aucun Lecteur judicieux & équitable, qui ne demeure d'accord de la suposition du Privilége de Corbie, ou, au moins, de la suposition de la Date qu'on nous objecte. Cependant on doit prendre garde que cette Conclusion ne nous est pas absolument nécessaire, quoi qu'elle nous soit fort avantageuse. A la rigueur, c'est asse pour nous que de faire voir l'incertitude de cette Date; Et c'est uniquement pour cela que nous allons ajoûter les Remarques suivantes.

VI. Je ne prétens point former de difficulté sur le jour auquel M. Blondel a mis la mort de Louis le Debonnaire. Je conviens qu'il mourut en l'Année qui avoit III. pour Indiction, c'est à dire, en l'An DCCCXL. de Jesus Christ, le Dimanche 20. de Juin, un mois & demi après une Eclipse de Soleil qui arriva le Mécredi, de May, veille de l'Ascension de Notre Sei-

Q 2 gneur

p. 391.

gneur. Tous ces Caractéres sont exprimez dans les Anciens Chronologistes: Ainsi ce seroit mal à propos qu'on s'aviseroit de les contester.

Je conviens encore que son Fils Lothaire mourut à la fin de Septembre de l'An DCCCLV. de JEsus Christ quoi que la choie ne soit pas également certaine. A la verité Reginon & Marianus disent que ce fut le 29. de Septembre en l'An DCCCLV. Mais les Annales de S. Bertin disent que ce sut le 28. du même mois. Les Annales de Fulde marquent le 26. & Mezerai le 25. (a) D'autres se contentent de marquer l'année de la mort de Lothaire, & le lieu de sa Retraite, mais sans marquer le jour, ni le mois soit de sa Retraite, soit de sa Mort. Il y en a, enfin, qui semblent renvoyer à l'An DCCCLVI. la mort de Lothaire, à qui ils donnent 15. ans entiers de Régne à commencer à l'An DCCCXLI. C'est ce que M. Congnart s'est efforcé de prouver contre M. Blondel, par l'autorité, d'un

Leodiense.

(b) Congnart

Traité

contre

MIV.

Blondel .

p. 101. 6

O'C.

(a) Ado

Vien-

d'un(a) affez grand nombre d'Auteurs. Néanmoins j'aime micux fuivre l'o pinion commune que M. de Launoi s'est attaché à démontrer par les Au teurs de ce Siécle-là, & du suivant, dans une (b) Lettre qu'il écrivit à M. le Tellier, depuis Archevêque de Rheims.

Je conviens, enfin, que l'An IV. sis; M. de Louis le Debonnaire, c'est-à-dire, l'An DCCCXVII. de Jesus Christ, les Etats étant assemblez à Aix-la-Chapelle, Louis le Debonnaire associa à l'Empire son Fils Lothaire, mais sans aucune intervention du Pape; ce qu'il est à propos de remarquer. De sorte que si l'on commence à conter de là, les années de l'Empire de Lothaire; l' An XXXIX dont parle la Date du Privilége conviendra avec l'An DCCCLV. de Jesus CHRIST, comme le veut le P. Edit. 1. Et afin d'accorder au P. Labbe tout ce qu'il peut raisonnablement souhaiter, je veux bien enavouer que cette de conter les Années de l'Empire

Saxonia; Herman. Contra-Etus; Gothof. Viterbien-Chron. Belgieum; Matth. Westmonast; Phil. Bergomas; Crc. (b) Laun. Part. IV. Ep. ad Carol. Maur. Tell!rium p. 14. 15.

**(a)** 

Chron. S. Gall;

Chron.

P. 404. 394. 395.

Lothaire, se trouve consorme à celle qui se voit dans les Actes de deux Synodes de Rome, l'un sous Eugéne II & l'autre sous Leon IV. qu'Holstenius a publiez. Car dans le premier l'An de Jesus Christ DCCCXXVI. Indiction IV. concourt avec l'An X. de Lothaire nouvel Empereur; Et dans l'autre, l'An DCCCXIII. sinissant avec l'An XXXVII. de Lothaire, ce qui ne peut être qu'en suposant l'An DCCCX-VII. pour l'An premier de Lothaire.

Mais l'Epoque emploiée dans les Actes de ces deux Synodes, semble avoir été prise, par erreur, de la (a) Lettre de Charles le Chauve à Jean VIII. ou IX. qui se trouve ve dans les Oeuvres d'Hincmar Archevêque de Rheims, publiées par le Jesuite Sirmond. Car au reste, ce n'étoit point la sorme de la Cour de Rome, de conter les Années des Empereurs, du tems qu'ils avoient été associez à l'Empire par leurs Peres; mais seulement ou du tems qu'ils étoient de-

venus Empereurs en Chef, ou du tems qu'ils avoient été couronnez par les Papes. C'est ce que les Papes ont constamment pratiqué dans la suite: Et pour ce qui regarde, en particulier, Lothaire dont il s'agit, ces deux manières dont nous venons de parler, sont celles dont. l'usage est pour ainsi dire régnant, selon la Remarque du (a) P. Labbe. Baronius a suivi la première qui se Labb. trouve dans tous les Actes, & dans Conotoutes les Patentes de Lothaire même, qui est de conter les Années de son Empire, du tems qu'il succéda à son Pere; Et la seconde est plus conforme à l'usage de la Cour de Rome, dont nous venons de parler. Or comme il s'agit d'une Bulle d'un Pape, on ne doit pas croire que l'on ait emploié d'autre Epoque que celle-ci, suivant laquelle l'An DCCC-LV. de Jesus Christ, ne seroit que l'An XXXIII. de l'Empire de Lothaire, & non pas l'An XXXIX! comme dit la Date du Privilége. C'est donc avec raison que cette

(a)

Prob. 93

taph.

p. 396.

Date nous est suspecte, puis qu'elle n'est point conforme à l'usage de la

Cour de Rome.

VII. Pour ce qui est des Années du Consulat de Lothaire, qui marchent d'un même pas avec les Années de son Empire, à conter du tems qu'il fut associé par son Pere, & plusieurs années avant qu'il fut couronné par le Pape Paschal I. c'est une chose assez rare, & que l'on ne voit guéres pratiquée que dans quelques pièces suspectes, comme dans un Privilège accordé par le même Benoît III. à l'Abbaye de S. Denys. La Date porte qu'ila été expedié par Megistus, Evêque & Bibliothécaire, l'onziéme de Mai, étant Empereur. Nôtre Seigneur Irès-pieux, toujours Auguste, (a) couronné de Dieu Grand. Empereur, l'An VIII. de son Cansulat, Indiction VII. Mais nous avons (b) montré ci-dessus, que c'est un que l'an- Privilège suposé; Et il ne faut que le lire pour y découvrir les fourbenée de son ries des Moines. Ce qui fait que je ne scaurois assez m'étonner comment

Blondel a pû se resoudre à en faire une

p. 524. 426.

Nom de

manque

Empire.

(b) Sus

p. 280.

N. 8.

de même

Louis

Preu-

Preuve dans sa Table Chronologique. Car je ne pense pas qu'on puisse produire aucune Piéce légitime où les Epoques du Consulat de Lothaire & de Louis conviennent avec le tems de leur Association à l'Empire.

VIII. L'année VII. de l'Empire de Louis, est encore un caractère fort Pour faire tomber cette incertain. Année en l'An DCCCLV. il faut mettre la première en l'An DCCCXLIX. comme font M. Blondel & le P. Labbe, fondez sur les actes d'un Synode de Rome, où l' An XXXVII. de Lothaire, & l'An V. de Louis, sont employez pour désigner l'An DCCCLIII de JESUS CHRIST. Mais les Annales de Bertin, le grand appui du P. Labbe, disent que ce sut seulement en l'An D-CCCL. que Louis sut associé à l'Empire, & couronné Empereur, comme M. Blondel l'avouë. Cela peut être confirmé par l'Assemblée de Pavie, tenuë, comme disent les Actes, l' An VI. de l'Empire de Louis; (a) Indiction IV. Or Louis aiant été couron- VII. col. né 78. Ed.

P. 392. 393.

Labb.

né l'An DCCCL. à Pâque ou environ; la VI. Année de Louis s'étende depuis Pâque de l'An DCCC-LV. jusqu'à Pâque de l'An DCCC-LVI. avant laquelle, sçavoir au mois de Février, fut tenue l'Assemblée D'où il s'ensuit que l'An de Pavie. VII. de Louis, dont parle l'Acte de Corbie, commence, pour le plûtôt, à Pâque de l'An DCCCLVI. De sorte que s'il s'en falloit tenir à cette Date, il faudroit dire que le Privilége de Corbie fut donné au mois d'Octobre de cette Année DCCC-LVI. qui étoit l'An VII. de Louis, & peu après l'élection de Benoît, selon nôtre conte. Cependant on doit sçavoir que Mezerai commence à conter les Années de Louis, seulement de l'An DCCCLII. Tantilest vrai qu'il n'y a rien de certain dans ce Caractére.

IX. Il ne nous reste plus qu'à parler du Caractère des Indictions qui devroit être la Regle des autres, & qui néanmoins peut facilement nous faire tomber dans l'erreur, soit à cause du mauvais usage qu'en ont fait les Faussaires, soit à cause de la

di-

diverse manière dont il a été em-

ployé dans les Actes légitimes.

Il est certain que l'ignorance de ceux qui se sont mêlez de fabriquer des Piéces fausses, a été souvent assez Nous a- Sus p. grande sur cette matiére. vons vû, ci-dessus, une Bulle at- N. 5. tribuée à Innocent III. déclarée fausse par uneSentence Juridique, à cause de la fausseté de l'Indiction. Nous sus p. avons vû encore que les Sçavans ont 280. apperçû, par la même Regle, la N. 8. suposition de la Bulle de Benoît III. qui contient les Priviléges de l'Abbaye de S. Denys. Le (a) P. Mabillon a produit divers autres Ex- Mabilemples. En parlant d'une Bulle de lon, de Jean V. il dit qu'il ne sçait si le re Diplo-Notaire a marqué l'Indiction comme il Lib. V. faut. Au sujet d'une de Sergius I. p. 436. il parle de cette sorte: Le Scribe de la Copie que j'ai, n'a pas pû lire l'Année du Pontificat, mais il a marqué. l'Indiction II. au lieu que dans les Exemplaires imprimez c'est l'Indiction XI. Touchant une autre de Jean VIII. il reconnoît que ce Privilége de Jean VIII. en faveur de l'Eglise de Pavie, doit

doit être currigé, dans le Nombre des Années de l'Empereur & de l'Indiction. Il prétend ailleurs qu'une clause d'une Bulle de Paschal I. à Bernard Archevêque de Vienne doit aussi être corrigée, & qu'au lieu de l'An III. du Patriciat de Louis, il faut lire l'An IV. Ce dernier Exemple ne regarde pas proprement l'Indiction: Mais le P. Labbe examinant la Date d'une (a) Lettre d'Eugéne II. au même Bernard Archecol. 1869. vêque de Vienne, dit que c'est une Fausse Indiction, & une Fausse Année; A quoi on peut ajoûter (b) le doute où il est si les Patentes de Louis le Debonnaire, pour le Monasière de Sainte Christine, sont exemptes de faute.

L'autre chose qui rend le caractére des Indictions fort incertain, dans les trois ou quatre derniers mois de l'Année, c'est que les uns commencent à les conter depuis le 1. de Janvier, les autres depuis le 24. de Septembre précédent, & les autres depuis le 1. du même mois de Septembre. Originairement elles commençoient au 24. de

p. 398. 394.

Concil.

1870-

petul

T. 11.

(b) Ca-

T. VIII.

de Seprembre: Mais dans le VI. Siécle, les Grecs les avancérent, pour leur commodité, jusqu'au 1. de Septembre où commençoit leur Année; Et, par la même raison, les Papes les retardent jusqu'au 1. de Janvier où commençoit l'Année Romaine. Ainsi depuis le 1. ou le 24 de Septembre jusqu'au 1. de Janvier suivant, l'Indiction Romaine est moindre d'unité, que la Gréque, L'Indiction III. finissant, selon les Romains, est la IV. déja commencée selon les Grecs.

Cette difference n'est pas malaisée à entendre. Mais ce qui fait la difficulté, c'est que les Papes & nos Empereurs ne se sont pas tellement fixez à l'une de ces Méthodes, qu'ils ne se soient quelquefois servis de l'autre. Par exemple, l'An DCCCXXXIII au mois d'Octobre, Louis le Debonnaire & Charles le Chauve, ont datté suivant l'Indiction Romaine, comme M. Du Cange & le P. Mabillon l'ont observé. Le (a) P. Pagi hypat. a même produit deux Exemples part. 11.

Differt.

An. 548. par où il paroît que cela étoit établi Et Part. dans la France Méridionale dès le 111. cap.

2. sub sin. milieu ou à la fin du VI. Siécle: Anast. in Et Anastase nous en sournit un, qui est sans replique, pour le milieu du VIII. Siécle, Car il dit que Luit-prand Roi des Lombards, n'aiant pû se rendre Maître de la personne de Trasimond Duc de Spolete, qui

.\*.

C'étoit l'an de Jesus Christ,

dans son Palais, au mois d'Août en l'Indiction VII. Après quoi Trasimon rentra dans sa Duché de Spolete, (a) par l'assistance des Romains au mois de Décembre de la même In-D'où il s'ensuit necessairement, que dans le mois de Septembre qui se trouva entre les mois d'Août & de Décembre, dont parle Anastase, on n'avoit pas commencé de conter une nouvelle Indiction, laquelle par cetteraison, ne commença qu'au mois de Janvier suivant. même usage, qui étoit commun en Italie & en France, avoit passé jusqu'en Angleterre. (b) L'Acte de la Donation d'Ethelwulphe, dont nous parlerons au Chapitre suivant;

s'étoit ensermé dans Rome, se retira

(b) Ingulph. Hist.p. 17. Edit. 1684.

p. 524.

Papesse Jeanne. IV. Part. 255 suivant, est datté du mois de Novembre l'An DGCGLV. de l'Incarnation du Seigneur, Indistion III. Et par conséquent c'étoit une Indistion Romaine.

Apliquons cette Remarque à nôtre sujet. Le Privilége de Corbie que nous examinons, porte qu'il a été donné en l'Indiction IV. le septiéme d'Ottobre. Si c'est une Indiction Gréque, elle marque l'An DCCCLV. comme le veut le P. Labbe: Mais si c'est une Indiction Romaine, elle ne signisse que l'An DCCCLVI. Or je demande, de bonne foi, lequel de ces deux partis paroît le plus raisonnable? N'y a-t-il pas, pour le moins, autant de probabilité à dire qu'un Pape a daté suivant l'Indiction Romaine, qu'à dire qu'il a suivi l'Indiction Gréque: Et cela étant, ne peut-on pas raporter vrai-semblablement ce caractère, de même que le précédent, au mois d'Octobre de l'An DCCCLVI. auquel tems Benoît étoit déja Pape, selon nous? Au fond, nos derniéres Remarques ne sont qu'une surabondance

dance de droit; Car nous avons clairement prouvé, ci-devant, que ce Privilége de Corbie est un Acte saux & suposé; incapable, par consequent, de faire Preuve.

#### CHAPITRE VII.

Dernière Objection tirée de ce que la Papesse n'a rien fait de mémorable.

dans le fond, fort considérable. Néanmoins parce que le P. Labbe, & quelques autres ont prétendu s'en prévaloir pour rejetter l'Histoire de la Papesse, il n'est pas juste de la négliger tout à fait: Et comme elle a une grande liaison avec la Chronologie, on a crû ne pouvoir la mieux placer qu'ici.

On dit donc que s'il est vrai que la Papesse ait jamais été, comme nous le soûtenons, c'est une chose étonnante, que pendant deux ans qu'elle a occupé le Siége de Rome, elle n'ait absolument rien fait; qu'elle n'ait écrit aucune Lettre,

accordé aucun Privilège, ni donné aucune Bulle: qu'étant sçavante, comme elle étoit, & aïant été aparemment consultée, elle n'ait sait aucune Réponse: qu'aucun Empereur, qu'aucun Roi n'ait rien sait qui ait eû quelque relation avec elle: En un mot, qu'aucun évenement remarquable de ce tems-là, n'ait été raporté par les Historiens, au Ponti-

ficat de cette Papesse.

Cela est d'autant plus surprenant qu'il est arrivé des choses fort mémorables dans le tems où nous placons la Papesse. Le Synode de Valence, sur la matière de la Grace & de la Prédestination: L'Assemblée de Pavie, peu de tems après: Le Voiage que l'Empereur Lothaire ou Louis son Fils firent à Rome, sur un faux bruit qu'on vouloit livrer cette Ville aux Grecs: La Donation d'Ethelwulphe, Roi d'Angleterre, en faveur du Siége de Rome: Retraite de l'Empereur Lothaire dans le Monastère de Prom, sa mort, & l'élevation de son Fils Louis: L'Inonda-

Tome II.

ondation du Tibré, des Tremblemens de Terre, & divers autres Prodiges: La mort de Raban Archevêque de Mayence : La Ligue de Louis Roi de Germanie avec l'Empereur Louis son Néveu, contre son Frere Charles le Chauve Roi de France. Diverses guerres que le même Louis Roi de Germanie, eut contre les Peuples de la Sclavonie, de la Dalmatie, & de la Bohême. Les ravages des Barbares, les divisions intestines, les Conspirations, les meurtres, les rapines dont la France fut travaillée; Et je ne sçai combien d'autres évenemens mémorables, dans pas un desquels on ne voit pas que la Papesse se soit trouvé interessée, en quelque façon que ce soit.

J'avoue que toutes ces choses, ou, au moins, la plûpart se sont passées dans le tems que nous assignons à Jeanne. J'avoue encore qu'il ne paroît point par la lecture des Historiens, que Jeanne ait pris aucun intérêt à ces affaires. Mais cela n'empêche pas que Jeanne n'occupât alors le Siége de Rome;

Et deux ou trois Remarques suffiront pour rendre raison du silence

des Historiens.

I. Premiérement la manière scandaleuse dont cette Femme mourut, nous donne un légitime sujet de croire, que pendant son Pontificat, elle s'adonna plûtôt à ses plaisirs particuliers, qu'aux affaires publiques & (a) Thierri de Niem dit générales. que dès qu'elle fut élûë Pape, elle Theod. se laissa tellement gagner aux richesses Es à l'oisiveté qu'il ne lui fut pas pus- Privil. sible de se contenir. Ainsi on ne doit & Jurib. pas être surpris si s'étant d'abord Imperii. plongée dans la mollesse & dans l'oisiveté, à l'exemple de plusieurs Papes ses Prédécesseurs, on ne la voit point paroître dans les guerres; dans les intrigues, & dans les autres affaires générales ou de l'Eglise, ou des Etats. Nicolas I. a été un Pape fort remuant; & qui a bien fait parler de lui dans le monde. Selon nos Adversaires il fut élu au mois d'Avril de l'An 878. Cependant les premiers Actes que l'on ait de lui, sont du mois de Sep-R 2

(a)

Pape aussi actif & entreprenant qu'étoit Nicolas I. a été pourtant un an & demi ou environ, sans paroître dans aucune affaire importante; doit-on être surpris qu'une Femme du caractére de la Papesse, ait été un peu plus de deux ans sans prendre part à ce qui se passoit dans l'Europe?

II. D'ailleurs, quand même Jeanne auroit été interessée dans quelqu'un de ces grands évenemens, il étoit difficile que nous en eussions connoissance, à cause que tous les évenemens de ce tems-là, ont été raportez ou au Pontificat de Leon, ou au Pontificat de Benoît, quoi que quelques-uns soient véritablement arrivez sous le Pontificat de Jeanne. Déja ceux qui, de propos déliberé, ont ômis la Papesse, se sont trouvé forcez, bon gré malgré qu'ils en eussent, de raporter ces évenemens ou au Pontificat de Leon, ou à celui de Benoît: Et ceux-là même qui ont parlé de la Papesse, n'ont pas laissé de faire la même chose, parce qu'ils ont crû

crû que le Pontificat de Jeanne ne devoit pas entrer en ligne de conte. Sigebert, Martin le Polonois, Matthieu Palmier, Antonin Archevêque de Florence, & Wernier Rolewinck, s'expliquent là-dessus, d'une manière assez claire, lors qu'ils disent que Jeanne ne fait pas nombre, ou qu'on ne la conte point entre les Papes, tant à cause de son sexe, que pour la bonte d'une telle action. Ainsi non seulement ceux qui n'ont rien dit de la Papesse, mais même ceux qui en ont parlé, ont été obligez, par les raisons que l'on vient de dire, de raporter au tems de Leon ou de Benoît, tout ce qui s'est passé dans les deux années du Pontificat de Jeanne.

C'est ainsi qu'Anastase attribue à Etienne V. beaucoup de choses qu'il faut raporter à Leon III. son Prédécesseur, comme nous avons vû ci- sus p. dessus, que Baronius le confesse. 236. f. Suffridus Pierre, dans ses Notes Suffridus Pierre dans ses Notes Suffridus Pierre Martin le Polonois, dit que son Annot. principal Manuscrit ne fait aucune ad Mart. mention d'Etienne VI. & raporte à ad Pontis. Boniface son Prédécesseur ce qui se lit 119.

#### 262 HISTOTRE DE L'A

Es dans les autres Manuscrits & dans l'imprimé, souchant l'étrange traitement qui fut fait au corps de Formose. Le même Suffridus assûre que dans son Manuscrit on ne trouve peint que Jean IX. ait rien fait, & que ce que les autres Exemplaires lui attribuent d'avoir fait condamner dans un Synode, tout ce qu'Etienne avoit fait faire contre Formose, ce Manuscrit le raporte à Theodore Prédécesseur de Jean. De même, Aubert le Mire, dans ses Corrections sur Sigebert, prétend qu'on raconte de Jean XIII. ce que Baronius recite de Jean XII. On ne doit donc pas trouver étrange que les Historiens aient raporté à Leon IV, ou à Benoît III. ce qui, dans la verité, auroit dû être attribué à Jeanne, si par les Decrets des Papes suivans, il n'avoit été ordonné d'effacer cette Jeanne du Catalogue des Pontises de

(a) Mi-

Id. ad

Pont.

221.

Castig.
in Sigebert. ad
Ann.

963.

Rome.

Cette suposition paroîtra plus vrai-semblable encore; si on considére les varietez qui se rencontrent dans les Histoires, touchant quelques-uns de ces évenemens. Si

tous

Tom. I. Pag. 263.



PAPESSE JEANNE. IV. Part. 263 tous les Historiens avoient agi de concert, ils auroient, sans doute, raporté au Pontificat de Leon tout ce qui étoit arrivé pendant la premiére des deux années qu'avoit duré celui de Jeanne, & au Pontificat de Benoît, ce qui s'étoit passé pendant la seconde année de la même Jeanne. Il y a même aparence que ce partage étant naturel & commode, le plus grand nombre des Historiens l'ont effectivement observé. Mais tous les Auteurs n'ont pas eû les mêmes vûes, ou la même exactitude. Il y a des évenemens dont le teme précis est certain, mais que l'on n'a pas laissé de raporter, & au tems de Leon & à celui de Benoît. Le Synode de Valence, par exemple, fut tenu l'An DCCCLV. au mois de Janvier, c'est-à-dire, dans la première année de Jeanne. étoit donc de la prudence de le raporter au tems de Leon, comme font les derniers Historiens. Cependant jusqu'au commencement de ce Siécle, le titre de ce Concile portoit qu'il avoit été tenu sous Benoît.

C'est l'aveu de Binius qu'on peut (a) Con-voir non seulement dans l'Edition cil. Edit. des Conciles qui a été faite à (a) Colon.
Colon. Cologne, mais aussi dans les deux T. III. p. Editions de (b) Paris.

T. III. p. Editions de (b) Paris. Il y en d'autres dont on a rendu 655 (b) le temps incertain, à mesure qu'on Edit. les a rapportez au Pontificat de l'un-Regia, ou de l'autre de ces deux Papes, Paris. comme le Synode de Pavie assemblé 1644. T. XXI. par l'ordre de l'Empereur Louis fils p. 699. de Lothaire. M. Blondel le rap-Ed. Labb. porte tantôt à l'An DCCCLIV. Paris. à l'An Indiction II. Et tantôt 167t. T. VIII. DCCCLV. Indiction III. p. 146. Labbe à ce dernier, je veux dire Blond. à l'An DCCCLV. au temps du Anacr.in Pape Leon IV. Mais les Actes du Tab. Concile sont contraires à l'un & à Concil. Car d'une part ils mar-T. VIII. quent l'An DCCCLIII. & de col. 146. l'autre, ces mêmes Actes ajoûtent, tout d'une suite, que ce fut l'An Ibid. V1. de l'Empire de Louis, en l'Incol. 78. diction IV. ce qui ne peut signifier que l'An DCCCLVI. auquel temps on veut que Benoît occupât déja le Siége de Rome. C'est à l'occafion

p. 483. 455.

sion de ce Synode ou de cette Assem-Labb!
blée que le P. Labbe dit, que soit Cenotaph.
qu'il n'y en ait eû qu'une, soit qu'il y in Tab.
An. 850.
en ait eû plusieurs, tout le monde convient qu'il y a quelques marques de temps
qui ont été corrompuës. Il a raison
dans le fond, mais il n'a garde d'en
dire la cause.

La Donation d'Ethelwulphe nous fournit un parcil Exemple, que le Lecteur trouvera bon que nous examinions plus en détail, à cause que c'est un évenement memorable. A- Anast. nastase dit que du temps du Pape Be- in vità noît, un Roi des Saxons, ayant quit- Benedicti té ses affaires & son Royaume, alla 207. Ed. faire un voyage à Rome par dévotion; Reg. qu'à la prière de Benoît il fit divers presens à l'Eglise de S. Pierre, au Clergé & au Peuple de Rome; & qu'étant de resour en son Royaume, il y mourut peu de jours après. Cette derniére particularité rend suspecte la soi ou l'exactitude d'Anastase. Car il est constant qu'Ethelwulphe Du Ches-(u) vécut deux ans après ce voyage,

p. 484.

& (b) qu'il mourut environ l'An Maimesh. DCCCLVII. Mais ce qui regarde Bergom. la Question presente, c'est que d'au-Polyd. tres Historiens disent que ce voya-Virgil. Calvisius, ge d'Ethelwulphe se sit du temps du Pape Leon. (c) Ingulphe Abbé UC. (c) Inde Croiland en Angleterre, homme gulp. grand & célébre, comme disent Hist. ad An. 855. ceux qui l'ont fait imprimer, & qui fut pendant sa vie Secretaire p. 17. Edit. de Guillaume dit le Conquerant, 1684. Ingulphe, dis-je, avec quelques é-(d) Vincent. Spe-trangers, comme (d) Vincent de cul. Hist. Beauvais, Martin le Polonois, Lib. Matthieu Palmier, (e) Antonin XX/V. Archevêque de Florence, (f) Poсар. 36. lydore Virgile, Baronius, & Cia-(e) An. ton Hift. conius, le disent ainsi. Mais plu-Part. II. sieurs autres ne disent point sous Tit. 15. quel Pape cela arriva. De ce nom-Cap. II. bre sont Jean (g) Asserius Evêque 5. I. (f) Polyd. de Salisbury qui vivoit sous le ré-Virg. Anglic. Hist. gne du plus jeune des fils d'Ethel-Lib. V.p. wulphe, nommé Alfréde duquel 96. Edit. il a écrit la vie; Auteur (b) si Basil. estimé par les Anglois; qu'il n'a ja-Anno. mais 1556. (g) Affer. ap.Camb. Hist. Brit. Script. vet. Lond. 1652. (h) Twynus ap. Vost. de H.ft. Lat.

mais été suspect à personne; (i) Ra- (i) Rad. dulphe de Diceto Doyen de l'Ede Diceto, glise de S. Paul à Londres qui vivoit à la fin du XII. Siécle, de même que (k) Jean Brompton Abbé Anglois de l'Ordre de Cisteaux; ausquels on peut joindre pour les Etrangers, la Chronique de Nuremberg, Jaques Philippe de Ber- Cambd. game, & en dernier lieu, (a) M. Du Chesne.

Ce silence des meilleurs Histo- d'Angl. riens, joint à la diversité que nous Liv. VII. avons remarquée dans les autres, nous fait juger que ce que les (b) Centuriateurs de Magdebourg, & deb.Cent. (c) quelques autres Protestans, ont 1x. cap. écrit que la Papesse Jeanne reçut un Tribut & des presens d'Ethelwul- VIII. col. phe Roy d'Angleterre, pourroit bien 501. être veritable. J'avouë que Mar- (c) Bathieu Palmier, Polydore Virgile, tal. Teft. Henri de Sponde rapportent verit. cette Donation d'Ethelwulphe l'An DCCCXLVI. Martin, dit Leet. le Polonois, à l'An DCCCL. gonius & Ciaconius à l'An DCCC-LI. ausquels on peut joindre Vin-

memorab. Cent. IX.

laus Ca-

Abbrev.

Chronic.

pag. 450.

(K)

Bromp. Chronic.

p. 802.

(a) Du Cheine.

Hi/t.

p. 342.

(b) Mag.

443.

p. 483. 484.

cent de Beauvais qui marque l'An 12. de Lothaire. Mais aucun de ces Auteurs n'est Anglois, & la plûpart sont modernes. Il paroît, au contraire, par la confrontation des Auteurs Anglois, & même de quelques Etrangers, que vers la fin de l'An DCCCLIV. Ethelwulphe prit le chemin de Rome, avec son Fils Alfrede qui y avoit fait un autre voyage quelque temps auparavant; & qu'ils passerent ensemble à Rome plus grande partie de l'An DCCC-LV. qui fut l'Année même de la Donation.

Asserius dit formellement qu'En l'An DCCCLV. de l'Incarnation du Seigneur, & la même que l'Empereur Lothaire mourut, Ethelwulphe alla à Rome, avec son Fils Elfrede qu'il y avoit envoyé une autrefois en l'An DCCCLIII. Matthieu de Westminster Auteur du XIV. Siécle, fort estimé, dit aussi, suivant le rapport de Baronius, qu'en l'An ad Ann. DCCCLV. Ethelwulphe alla à Rome avec Elfrede le plus jeune de ses Fils, ou plûtôt, suivant le témoignage

Baron.

855.

N. 28.

moignage de M. de Sponde, en l'An DCCCLIV. à la fin duquel Ethelwulphe partit d'Angleterre. Outre Baronius, qui fait profession de suivre Matthieu de Westminster, nous pourrions alléguer Herembert Auteur du IX. Siécle, dans sa Chronique de Lombardie, Antonin Archevêque de Florence, & l'illustre M. Du Chesne. pour ne nous attacher qu'aux Anglois; Florent Moine de Worcester, Auteur du XIV. Siécle, est encore un de ceux qui mettent le Voyage d'Ethelwulphe en l'An DCCCLV. de Jesus-Christ. comme il ne met le commencement de Benoît qu'en l'An DCCC-LVIII. il a voulu nous dire, sans doute, que ce Voyage d'Ethelwulphe avoit précédé de trois ans le commencement de Benoît. faut faire la même Remarque au sujet de Radulphe de Diceto qui rapporte à l'An DCCCXLIX. le Voyage qu'Ethelwulphe fit à Rome avec son Fils Alfrede. Car, selon lui, ce Voyage n'a précédé que de

de deux aus, le commencement de Benoît qu'il met en l'An DCCC-LI.

Il n'y a pourtant point de veritable contradiction entre ces deux Auteurs, quoi qu'il y ait une année de difference. La raison en est qu'Ethelwulphe non-seulement passa la plus grande partie de l'année à Rome, comme dit Polydore Virgile, mais même qu'il y séjourna un an tout entier, suivant le témoignage d'Asserius, de Radulphe, Brompton, & de Matthieu de trouve même Westminster. On quelque chose de plus précis dans l'Auteur des Remarques sur la vie d'Elfrede, c'est que Lean mourut pendant que le Roi Ethelwulphe étoit à Rome. De sorte qu'on peut concilier sans peine ces Auteurs, & les accommoder en même temps à nos Hypothéses, en disant qu'en l'An DCCCLIV. de Jesus-Christ Ethelwulphe quitta l'Angleterre pour aller à Rome voir Leon qui mourut pendant le séjour que ce Roi. sit à Rome; Et que ce Pape étant mort ce sut Jeanne qui reçût les prep. 485.

Lib. I. p. 6.

presens & les T'ributs qu'Ethelwul-

phe offrit au S. Siége.

Après un an de séjour à Rome, Ethelwulphe retourna en son Pais; & passant par la France, il épousa Judith Fille de Charles le Chauve, suivant le témoignage de Bromp-Matthieu de Westminster cité par Baronius, assûre aussi que peu de jours après qu'Ethelwulphe eut fait couronner son Fils par le Pape, il retourna en son Païs où il mena Judith Fille de Charles de France, après l'avoir épousée. Du Chesne dit la même chose. D'où il paroît que les Annales de S. Bertin se sont trompées, au moins pour l'Année; lors qu'elles ont rapporté ce Mariage au 1. d'Octobre de l'An DCCCLVI. D'ailleurs l'Année DCCCLVI. n'étoit guéres propre pour une telle solemnité, le Royaume étant cruellement divisé, & sur le bord de sa ruine, tant par les Factions des Freres & des Fils du feu Empereur Lothaire, que par les courses des Normans. A cela près, les Annales

de S. Bertin s'accordent avec les Auteurs Anglois qui disent que ce Mariage se sit lors qu'Ethelwulphe ayant quitté l'Italie, passa par la France pour retourner en Angleterre. Elles ajoûtent même deux circonstances de tems, qu'on ne trouve point ailleurs c'est qu'Ethelwulphe avoit siancé Judith sille du Roi Charles, au mois de Juillet, & qu'il l'épousa le 1. d'Ostobre. Tout cela peut être accordé: pourvû qu'on dise que ce sut en l'Année D-CCCLV.

Ethelwulphe ne fut pas plútôt arrivé de Rome en Angleterre, suivant le témoignage d'Ingulphe, qu'il assembla les Evêques & les Seigneurs de son Royaume, par le consentement desquels il fit passer un Acte de cette Donation célébre dont nous parlons. Jean Asserius & Florent de Worcester disent sormellement que cela se sit en l'An DCCCLV. de même que la Chronique d'Herembert imprimée Naples, Antonin Archevêque de Florence qui parle de cette Donation immédiatement avant p. 378. mort

mort de Lothaire, Baronius, Calvisius, & Du Chesne. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'on a inséré dans la Collection des Conciles trois Exemplaires de l'Acte Concil. même de cette Donation qui nous T. VIII. ont été conservez par Ingulphe, par col. 243. Guillaume de Malmesbury, qu'- seqq. Ed. Henri Salvile met au premier rang parmi les Historiens Anglois, soit pour la sincérité, soit pour le discernement, & par Matthieu de Westminster. Car il paroît par la confrontation de ces trois divers Exemplaires, & par l'aveu même de ceux qui ont présidé à l'impression des Conciles, que cet Acte de la Donation d'Ethelwulphe sut passé le 3. du mois de Novembre, en l'An DCCCLV. Ainsi on ne peut mieux rapporter cet évenement qu'au temps du Pontificat de Jeanne.

La Date de cette Donation est de l'An 855. dans Ingulphe, & dans Matthieu de Westminster. Ainsi il faut marquer la même Année dans Guillaume de Mal-Tom. II. S mes-

#### 274 HISTOIRE DE LA

mesbury, dans l'Exemplaire duquel on lit que ce fut l'An 844. par une erreur maniseste, ou des Copistes, ou de l'Imprimeur. Car le même Guillaume de Malmesbury dit, avec Matthieu de Westminster, que ce fut en l'Indiction IV. qui ne commença, pour le plûtôt, qu'avec le mois de Septembre de l'An DCCCLV. Ces deux mêmes Auteurs ajoûtent, que ce fut le 5. jour des Nones de Novembre, suivant le stile des Romains: par où ils ne peuvent avoir voulu signisier que le 3. de Novembre. Il est vrai qu'ils se sont mépris dans leur maniere de s'exprimer. Car ceux qui connoissent tant soit peu, le Calendrier Romain, savent que le Mois de Novembre n'a que 4. jours de Nones: &, par consequent, qu'on ne peut pas dire, le 7. des Nones de Novembre; comme on pourroit dire, le 5, des Nones d'Octobre, pour marquet le 3. d'Octobre; à cause qu'on donne six jours de Nones à celui-ci. C'est, assurement, le voisinage de ces deux Mois

Mois d'Octobre & de Novembre, qui a fait que l'on a conté les jours de l'un, comme si c'étoient les jours de l'autre. Ingulphe, le plus ancien de ces trois Auteurs, s'étoit expliqué d'une maniere régulière: mais ses paroles ont été si visiblement corrompues, qu'il est surprenant que le P. Labbe ne s'en soit pas apperçu; lui qui se pique tant de Chronologie. Il rapporte les paroles d'Ingulphe, de cette ma-Indictione III.... Nonas Novembris; comme s'il manquoit quelque chose, avant le mot de Nonas; & que le nombre III. exprimât l'Indiction de cette Annéelà: au-lieu que c'est le Nombre même de l'Indiction qui manque, celui de III. étant mis pour exprimer le jour des Nones. Il falloit donc écrire de cette sorte; Indictione... III. Nonas Novembris: & avertir que le Nombre de l'Indiction pouvoit être supplée, par les deux autres Exemplaires de l'Acte: tellement que l'expression entiere fût, Indictione IV. III. Nonas No-S 2 vem-

#### 27.6 HISTOIRE DE LA

vembris; c'est-à-dire, l'An 4. de l'Indiction, & le 3. de Novembre. Au fond, il ne s'agit que de deux jours, qui ne font rien à l'affaire. Mais ce qui fait à nôtre sujet, c'est que quoi que le Nombre de l'Indiction ait été ômis dans l'Exemplaire d'Ingulphe; l'Année DCCCLV. de J. C. y est formellement exprimée. De même, quoi qu'on ait mal copié l'Année de J. C. dans l'Exemplaire de Guiliaume de Malmesbury; l'Indiction IV. qui y est marquée, ne peut convenir, suivant l'usage ordinaire, qu'à l'An DCCCLV. de J. C. Enfin, dans l'Exemplaire de Matthieu de Westminster, l'Année DCCCLV. de J. C. & la IV. de l'Indiction, se trouvent unies ensemble; ce qui ne souffre point de difficulté: & nous oblige à dire, encore une tois, que ceci est arrivé sous le Pontificat de Jeanne.

III. Mais pour répondre directement à l'Objection que nous avons proposée dès le commencement de ce Chapitre, je dis, en dernier lieu, que malgré le silence

la négligence des autres; malgré la confusion qui régne dans plusieurs évenemens remarquables des deux années que nous attribuons à la Papesse, & malgré le soin que l'on a pris d'abolir tout ce qui peut avoir été fait par cette Femme; il y a quelques Faits particuliers que certains Historiens ont expressement rapportez au temps du Pontificat de Jeanne, & quelques autres qu'ils ont attribuez à

Jeanne même.

Donation d'Ethelwulphe dont nous venons de parler, peut être mise dans le premier ordre. Hartman Schedel Medecin de Padouë, & Auteur de la Chronique vulgairement appellée de Nuremberg, recite cette Histoire d'Ethelwulphe; après avoir parlé de Jeanne, & avant que rien dire de Benoît. Il recite encore; dans le même endroit, divers Prodiges, entre autres des Tremblemens de vincent. Terre, que Vincent de Beauvais Spec. rapporte à la dernière année de Hist. Lothaire, c'est-à-dire, à l'An 855. XXIV. Un cap. 36.

Dist zed by Google

#### 278. HISTOIRE DE LA

Un peu plus haut, & toûjours entre l'Histoire de Jeanne & celle de Benoît, le même Schedel parle de la mort de Lothaire, & de l'élevation de son Fils à l'Empire. J'avouë que dans ce même intervalle, cet Auteur rapporte plusieurs autres choses qui sont fort éloignées de ce temps. Mais c'est assez pour nous que ces trois évenemens mémorables, qui appartiennent au Pontificat de Jeanne, s'y rencontrent précilément. Et s'il reste quelque difficulté làdessus, elle sera bien tôt levée par la déposition des autres Historiens que l'on va entendre touchant ce qui regarde Lothaire.

Marianus, que nos Adversaires regardent, quoi que sans sujet, comme le plus ancien de ceux qui ont parlé de la Papesse, rapporte expressement au temps du Pontificat de cette Femme, la division que Lothaire sit de ses Royaumes entre ses Ensans, sa Retraite dans le Monastère de Prom, & sa mort. Matthieu Palmier sait la même chose: Et Platine

PAPESSE JEANNE. IV. Part. 279 tine ne s'explique pas seulement là-dessus d'une manière plus claire; mais il y ajoûte un autre trait d'Histoire. Il y en a, ditil, qui assûrent que du temps de ce Jean VIII. qui sut la Papesse, le corps de S. Vincent fut porté par un certain Moine de Valence Ville d'Espagne, à un Village de l'Albigeois en France. Ils disent, de plus, que Lothaire déja vieux, ayant pris l'habit de Moine, laissa l'Empire à son Fils Louis, lequel étant vénu incessamment en Allemagne, par sa presence retint dans leur devoir tous ses Sujets qui étoient sur le point de prendre les armes. Sabellicus a suivi Sabellie, Platine, sur l'un & sur l'autre de IX. Lib. ces Faits. Car après avoir allé- 1. sub. gué la raison que Platine rend de init. fol. l'usage de la Chaise percée, il 206. b. ajoûte: Mais dans quelque vue Ascens que ces choses ayent été établies, il 1513. est assez constant que sous le Pontificat de ce Jean, le corps de S. Vincent, ayant été volé à Valence, ville d'Espagne, sut transporté en France dans un village de l'Albigeois: Et que l'Empereur Lothaire déja vieux, ayant

#### 280 HISTOIRE DE LA

ayant embrassé la vie Monastique, laissa l'Empire à son Fils Louis.

Outre ce que nous avons déja raporté de Marianus, cet Auteur ajoûte sous le Pontificat de Jeanne, que Raban Archevêque de Mayence mourut; ce qui est vrai; Car Raban mourut l'An 856. le 4. de Février, Jeanne étant encore assise sur la Chaire de Rome: Et Sigebert dit, sous le même Pontificat, qu'Hincmar Archevêque de Rheims en France, sleurissoit.

Après ces Preuves qui sont voir que le Pontisicat de Jeanne n'a pas été laissé tellement vuide qu'on n'y ait rapporté expressement quelques évenemens Historiques, nous n'avons plus que deux choses à remarquer qui regardent directement la

personne de la Papesse.

L'une est, qu'il ne faut point douter, qu'à l'exemple des autres Papes, elle n'ait fait diverses Ordinations, & qu'elle n'ait administré les autres Sacremens de l'Eglise, comme on les appelle. Elle confera les Saints Ordres, dit (a) Henri Corneille Agrippa, Elle sit des promotions

(a) Agrippa
de Vanit.
Scient.
sap. 62.

tions d'Evêques, Elle administra les Sacremens, & exerça toutes les autres fonctions des Pontifes de Rome. Du-Haillan dit la même chose: comme on l'a vû dans le Chapitre I. de cet Ouvrage. Il faut voir, à cette occasion, la peine que se donne Antonin Archevêque de Florence, pour répondre à la difficulté qu'on pourroit former là-dessus. Si l'Hif- Antonin. toire de la Papesse est véritable, dit- Hist. il, personne néanmoins n'en peut rece- Part. II. voir du préjudice pour le salut, parce Tit. 16: que l'Eglise ne fut pas même alors sans s.7. son Chef, qui est Christ, duquel elle reçoit les influences de la Grace. derniers effets des Sacremens que cette Femme administroit, c'est-à-dire; la Grace, ne manquoit pas, non plus, à ceux qui les recevoient d'Elle avec dévotion. Car quoi que ni elle, ni les autres Femmes ne soient point susceptibles du Carastére d'aucun Ordre; qu'elles ne puissent ni faire l'Eucharistie, ni donner effectivement les Ordres, ni absoudre des péchez; à cause de quoi ceux qui avoient reçû d'elle l'ordination, devoient la recevoir de nouveau, parce qu'ils n'avoient rien reçû Sr d'elle

#### 282 HISTOTRE DE LA

d'elle Cependant Jesus-Christ supléoit la Grace des Sacremens en faveur de ceux qui les recevoient dignement, l'ignorance invincible de ce Fait les ex-

cusant de toute force.

(2)
Grimmins
apud
Maref.
Papij.
rest p.
16.
Voyez
aussi Sus
Lib. 1.
Ch. 1.

L'autre chose que j'ai à dire, (a) c'est qu'on trouve dans un vieux Exemplaire de Martin le Polonois qui est à Oxford, que Jeanne composa plusieurs Préfaces de Messes, à l'exemple de S. Ambroise. Mais qu'elles ont été toutes supprimées, ce qui est aussi arrivé aux Lettres qu'elle peut avoir écrites; Et cela en vertu du Décret dont nous avons parlé cidessus, qui obligeoit à effacer Jeanne du Catalogue des Papes. C'est la Méthode ordinaire de l'Eglise Romaine; Et nous avons eu fi souvent occasion d'en parler, qu'il est inutile de rien ajoûter là-dessus.

#### CONCLUSION.

Je finis, en conjurant les Lecteurs d'examiner attentivement les preuves que nous avons alléguées dans tout le cours de cet Ouvrage. Si elles ne les convainquent pas entiéposes p. 491.

rement de la vérité de l'Histoire de la Papesse Jeanne, elles serviront, pour le moins, à leur faire voir qu'elle a tous les Caractéres de vraisemblance que l'on pourroit raisonnablement demander? & à reprimer la hardiesse du Jesuite Labbe qui a bien osé désier tous ceux qu'il appelle (a) Entêtez de la Papesse, Heterodoxes, & Calomniateurs de l'Eglise Cenos. Catholique & de ses Souverains Pontifes; s'imaginant d'avoir tellement ann. mis. enterré la Fable de la Papesse, qu'aucun taph. fin. des Hérétiques n'osera plus, dans toute Ibid. l'éternité, ouvrir la bouche contre sa init. DémonstrationChronologique invincible.

Tab. 40.

id. Cenv-

C'étoit un de ces Sçavans farouches, à qui les Injures ne coûtoient rien. Il les dégorge, pour ainsi dire, à gros torrens. A chaque page il les traite de querelleux, de fripons, d'insensez, d'ignorans, & de bêtes en Chronologie: Lui, qui dans sa Table de XL. années, a fourré diverses choses inutiles, & qui ne font rien au Fait; qui en a dissimulé plusieurs autres; qui en a supposé quantité comme incontestables, quoi qu'elles soient contestées par divers P. 492. 493. Au-

Direct by Google

#### 284 HISTOIRE DE LA &c.

Auteurs, & qu'elles ne soient appuyées que sur l'autorité d'un ou de deux Chronologistes. En un mot lui qui a été toujours regardé comme un Plagiaire; Et que M. Sanson le plus célébre des Géographes François, tout Catholique Romain qu'il étoit, & respectueux envers la Société des Jesuites, a publiquement accusé & convaincu (a) d'envie, de calomnie, de vanité, de larcin, d'erreur, & de fraude. Nous n'avons garde d'imiter une conduite aussi mal-honête que celle du P. Nous avons évité même les plus petites Injures, quoi que nous ayons été souvent obligez de dire que nos Adversaires ont fait mille falsifications en faveur de leurs Monastéres, ou de leur Eglise. Nous avons agi, par tout, avec toute la bonne foi, & la sincerité possibles; Et nous avons tâché de rendre claires & sensibles les Objections de nos Adversaires, nos Preuves, & nos Réponses. aux Lecteurs à juger si nous nous en sommes bien aquittez.

(a)

Dans un

Ecrit imprimé à

Paris,

l'An.

1647.

FIN.

TABLE

# 6排:紫号6排;紫号6排;紫号

# TABLE

# DES CHAPITRES

DU II. TOME DE

L'Histoire de la Papesse Jeanne.

# III. PARTIE.

| Chap. I.   | U filence des                | Grecs  |
|------------|------------------------------|--------|
| Ompr 20    | DU silence des<br>premiéreme | ent de |
|            | celui de Photius.            | I      |
| Chap. II.  | Du silence des Hist          | oriens |
|            | Grecs.                       | ·21    |
| Chap. III. | D'Anastase le Bibl           | iothé- |
|            | caire, s'il est l'A          |        |
|            | des Vies des Pon             |        |
|            | qu'on lui attribuë.          | •      |
| Chap. IV.  | . Si Anastase n'a poin       | _      |
|            | de la Papesse.               |        |
| Chap. V.   | Continuation du              | même   |
|            | Sujet.                       | 66     |
| Chap. VI.  | . Où l'on examine, si        |        |
|            | qu' Anastase n'ait pa        | -      |
|            | de la Papesse, il y          |        |
| 6          |                              | de     |

#### TABLE.

de tirer quelque conséquence de son silence. 79
Chap. VII. Où l'on examine certains endroits d'Anastase, par lesquels on prétend exclurere la Papesse. 87
Chap. VIII. De la Lettre d'Hincmar.

#### IV. PARTIE.

Bjection tirée de la Chap. I. Chronologie, avec une Réponse générale à cette Objection. Incertitude de la Chro-Chap. II. nologie des Papes, en général. Chap. III. Incertitude de la Chronolugie des premiers Papes, pendant un Siécle. 140 Chap. IV. Incertitude de la Chronologie des Papes du IX. 118 Siécle. Chap. V. Conjectures sar la Chronologie de la Papesse. Chap. VI. Objection tirée d'un Privilége

## T A B L E.

vilége de l'Abbaye de Corbie 216 Chap. VII. Derniere Objection tirée de ce que la Papesse n'a rien fait de mémorable. 256.

Fin de la Table des Chapitres,



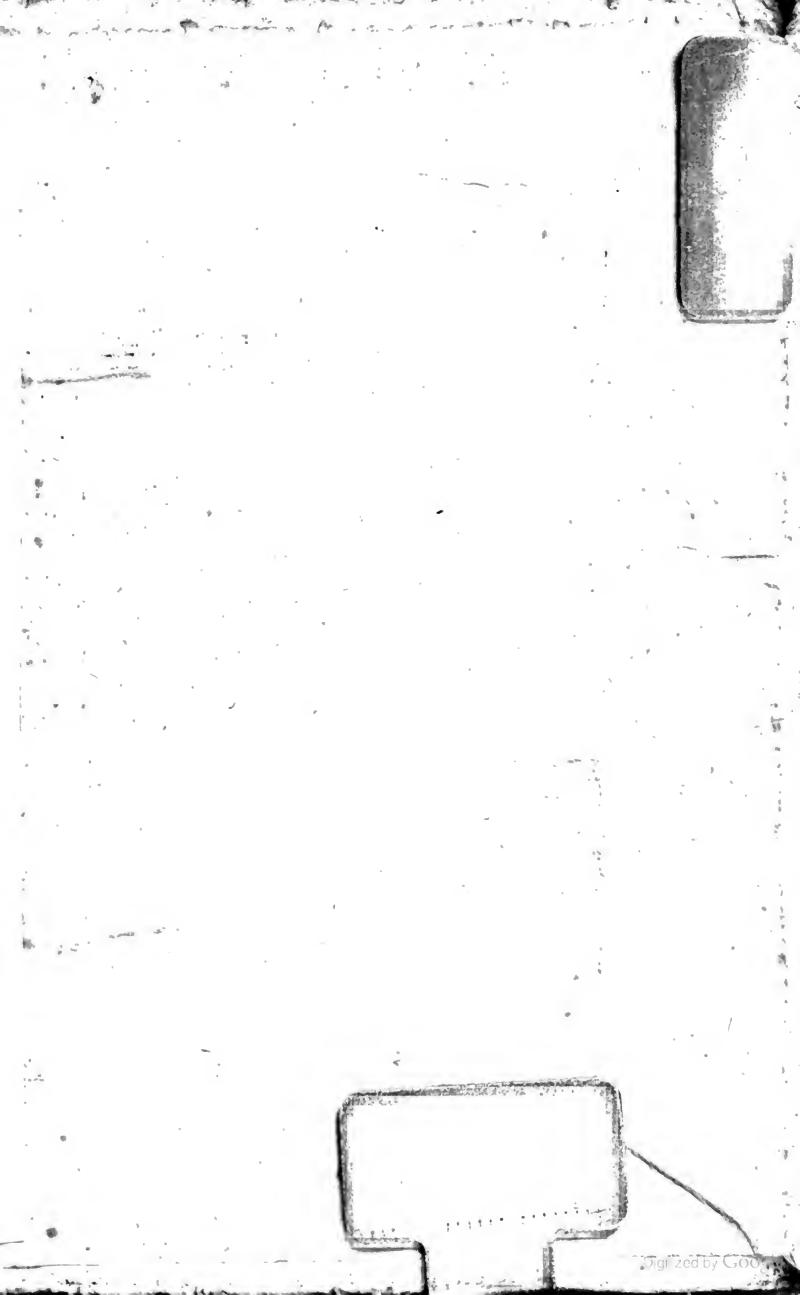

